

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

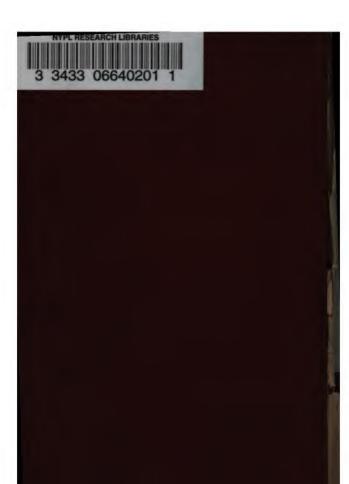





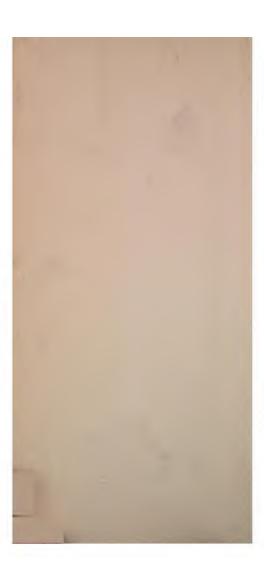



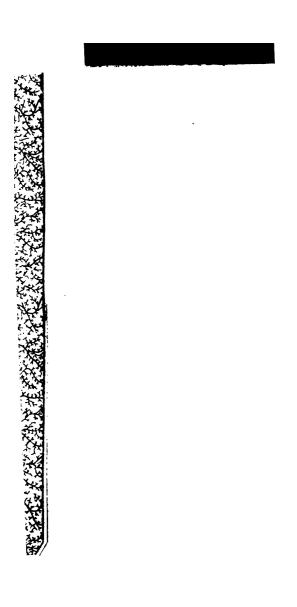

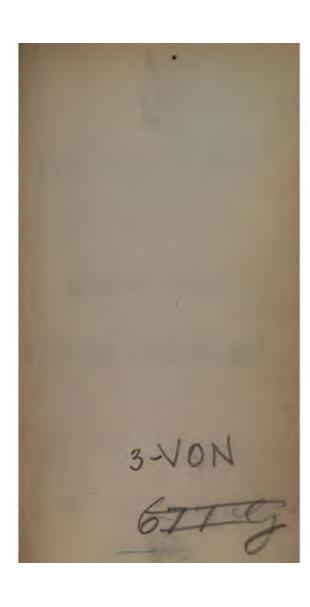

# AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédic-Roret leur a valu les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume il portera à l'avenir la signature de l'Editeur.



# MANUELS-RORET.

NOUVEAU MANUEL COMPLET

DE LA

# FABRICATION

DES

# ACIDES GRAS CONCRETS

EMPLOYÉS DANS LES ARTS,

ET DE CELLE DES

# BOUGIES STÉARIQUES

MARGARIQUES, ÉLAIDIQUES, PALMITIQUES ET COCINIQUES,

COMPRESSION

AUSSI LA FABRICATION DE LA STÉARINF, DE LA MARGABINE, DE L'ÉLATOINE, DE LA PALMITINE ET DE LA COCININE, AINSI QUE DES BOUGIES UE COMPOSITION QU'ON PEUT FAIRE AVEC CES CONDS SEULS OU MÉLANGÉS AUX ACIDEN GRAS CONGEPTS.

Par M. F. MALEPEYRE.

## PARIS,

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

1849.

# 

# PRÉFACE.



I n'y a peut-être pas dans toute l'industrie un seul mple d'un art qu'on puisse considérer comme étant si éminemment national, et aussi complètement dà science et aux efforts des savants et des fabricants eçais, que celui qui a pour but la fabrication des les gras concrets et celle des bougies faites avec acides, et qui en est la conséquence, La découte de ces acides : l'exposirion complète de leurs priétés, la théorie de Jeur, formation et de leur aposition, leur application à nes besoins usuels et nomiques, les procèdés manufacturiers de la prépaon de ces acides; entin les moveas variés qu'il est essaire d'inventer pour porter l'art à sa perfection. t nous appartient, tout peut être revendique par s avec un juste orgueil, et ce n'est que bien postérement à nos découvertes et à nos travaux, que les ons étrangères sont entrées dans cette carrière, où français ont même dirigé leurs premiers pas et 3 depuis apporté quelques procèdes nouveaux qui ne seront peut être pas sans importance sur l'aves de cet art.

On serait peut être tenté de croire qu'un art qui pris chez nous un développement aussi prodigieux ( celui de la fabrication des acides gras concrets, et qu atteint le degré de perfection où nous le voyons p venu aujourd'hui, a dû être décrit, exposé et expliq dans sa théorie et dans sa partie technique, dans ouvrages spéciaux ou dans de nombreux mémoires, m il n'en est rien, et à l'exception d'un mémoire de M. C fier-Beyssère, habile fabricant, d'un autre mémoire aussi à M., Jackel, fabricant allemand, qui a été ins dans le Technologiste, T. III, page 145, et enfin de l' posé sommaire de cet art que M. Dumas a donné d le T.VI de sa Chimie appliquée aux arts, on ne tre presque rien de spécial dans les ouvrages français étrangers, même ceux consacrés à l'éclairage, su fabrication des acides gras concrets et des bougies qu en fabrique. Deux causes unt peut-être influé sur pauvreté de la bibliographie de cet art, et nous dev les signaler ici franchement, afin qu'on sache les ficultés qu'on peut rencontrer dans un travail de nature de celui-que-nous présentons aujourd'hui.

D'abord nous dirons que, malgré les admiral travaux de M. Chevreul sur les corps gras, et c postérieurs et estimables de MM. Boudet, Frer Liebig, Dumas, Gottlieb et de beaucoup d'autres e mistes, il règne encore de l'incertitude sur la comption élémentaire et ultime des corps gras. Cette

par conséquent jeté de la confusion sur la leur formation, sur leur classification, leurs tions réciproques, ainsi que sur les réacéprouvent de la part des autres corps ou font éprouver. En consultant les traites de plus récents, il est facile de se convaincre est pas un seul où l'on ait tenté d'embrasser ul coup-d'œil la théorie des corps gras, d'en orps de doctrine particulière, et présentant le satisfaisant de l'état actuel de la science. ième difficulté qu'on rencontre pour décrire nous allons nous occuper, c'est que si les rocédés sont aujourd'hui bien connus. un d nombre des perfectionnements heureux is récemment ont été l'objet de brevets d'ini ne sont pas encore expirés, et qu'il n'est de consulter. Seulement quelques-uns de ces ant fait l'objet d'importations dans des pays notamment en Angleterre, où l'on livre imnt à la publicité toutes les inventions noust dans les recueils consacrés à cette publicité vons du aller les chercher.

ouerons done que l'ouvrage que nous offrons présente quelques lacunes qu'à notre grand is n'avons pu parvenir à combler, malgré nos révérants; mais en même temps nous pouer que nous avons cherché, autant que posréunir tout ce qu'il est permis aujourd'hui de a publicité, et qui forme déjà un ensemble sfaisant et ne manquant pas d'intérêt. Nous avons consacré la première partie de notre Manuel à l'exposition sommaire des notions théoriques sur la nature et la composition des corps gras qui sont employés dans l'industrie qui nous occupe, ou ne tarderont pas à l'être. Ces notions étaient absolument indispensables dans l'exposition d'un art encore pour ainsi dire nouveau, et où il est de la plus haute importance que le fabricant connaisse la nature intime des matières qu'il doit traiter.

La deuxième partie a pour objet l'établissement d'une fabrique d'acides gras concrets et de bougies, et on y fait connaître la force mécanique dont on aura besoin dans un travail courant.

L'énumération et la connaissance des matières premières qu'on traite dans la fabrication des acides gras concrets et des bougies, forment le sujet de la troisième partie. On y trouve des notions sur l'achat de ces matières, qui constitue une branche de la partie commerciale de cette industris.

La quatrième partie, qui est une des plus étendues, est uniquement consacrée à la fabrication des acides gras concrets et des bougies, et chacune des opérations qui la composent y est traitée avec le soin et le développement qu'elle comporte. On y trouvera dans le second chapitre la description de quelques-uns des procédés les plus récents pour se procurer les acides gras concrets propres à l'éclairage.

Enfin, dans la cinquième partie nous avons réuni les procédés proposés pour la fabrication des corr

neutres ou non acides, et leur application à celle bougies dites de composition, ou mélange de ces es avec les acides gras.

ous pensons, en adoptant ce plan, avoir embrassé es les circonstances qui se rattachent à l'industrio nous décrivons, et les avoir présentées d'après plan méthodique et rationnel. C'est aux chimistes ux praticiens à juger cette question.

existe en France un très-grand nombre d'établisents pour la fabrication des bougies d'acides gras es bougies de composition, et chacune d'elles a une nule particulière pour composer ses produits et les pter aux besoins variés de la consommation. Cet de choses a donné naissance à une foule de noms és qui ont été appliques à ces produits pour les inguer les uns des autres; noms qui n'ont aucune logie avec la formule de leur composition, et qui ne vent fournir aucune notion sur leur valeur vénale me articles propres à l'éclairage. Nous avons dû s abstenir de faire mention de ces désignations nes et sans signification, pour les remplacer par es plus générales des matières qui entrent dans la position de ces bougies; ainsi, les bougies marganes, palmitiques, élaïdiques, etc., sont pour nous es fabriquées avec les acides margarique, palmiie, élaïdique, etc., purs ou à peu près, et il y aurait t-être quelque avantage pour le public si les fabrits, conformément à cette nomenclature, adoptaient noms de stéaro-palmitique, margaro-élaidique, Acides Gras.

etc., pour des bougies qu'ils fabriqueraient en combinant deux acides purs, et ceux de stéarino-cocinique, élaïdino-palmitique, par exemple, pour les bougies de composition faites avec un corps gras neutre et un acide gras. C'est une considération que nous soumettons aux fabricants qui, en adoptant cette nomenclature plus conforme aux principes de la chimie, inspireraient peut-être par là plus de confiance au public, tant sous le rapport de leur savoir que sous celui de leur bonne foi.

F. M.

1er Mars 1848.

## NOUVEAU MANUEL COMPLET

DE LA

## FABRICATION

DES

# ACIDES GRAS.

-000---

## PREMIÈRE PARTIE.

NOTIONS THÉORIQUES SUR LA NATURE ET LA COMPOSITION DES CORPS GRAS.

#### CHAPITRE PREMIER.

DE LA CLASSIFICATION ET DE L'ORIGINE DES CORPS GRAS.

Le corps des animaux et diverses plantes, en grand nombre, fournissent une sorte de corps qu'on désigne généralement sous le nom de corps gras, à cause de leurs propriétés générales, et auxquels les chimistes ont assigné celui de corps gras neutres, parce que, à l'état de pureté et de fraîtheur, ils ne présentent aucune réaction acide ou alcaline.

Les corps gras qu'on emploie, soit dans l'économie domestique, soit dans les arts ou la médecine, sont classés communément, dans le commerce, sous quatre groupes différents, savoir :

1º Les huiles grasses;

2º Les graisses;

3º Les suifs;

4º Les beurres.

Acides Gras,

Les matières grasses qui s'élaborent dans le travail de la vie animale ou végétative, dit un chimiste, s'offrent à nous sous trois états différents: tantôt ce sont des substances solides, tantôt liquides; tantôt, enfin, elles présentent une consistance semi-solide, semi-fluide, et accusent par là même la présence de plusieurs corps différents à l'état de mélange ou de combinaison. On est convenu, généralement, de désigner sous le nom de graisses ou suifs, et sous celui d'huiles, les substances grasses solides ou liquides qu'on rencontre emprisonnées dans les tissus animaux ou végétaux, et l'on réserve le nom de beurre à ces matières d'une consistance onctueuse, telles que les fournit habituellement la végétation.

Cette classification, comme on le voit, basée sur le degré de fusibilité, n'a rien de bien réelle, et il est difficile de séparer les graisses des suifs et des beurres, si ce n'est sous le rap-

port de leur origine différente.

Le degré de consistance de ces diverses substances n'est pas le même en général; les huiles grasses, à la température ordinaire, sont fluides, tandis que les graisses, les suifs et les beurres, sont solides à cette même température. Mais an faible abaissement de celle-ci suffit parfois pour concrèter les premières, tandis qu'une élévation peu considérable fait passer les seconds à l'état liquide.

Les huiles, à proprement parler, s'extraient des graines de plantes oléagineuses et de la pulpe des olives. Les graines qui fournissent le plus communément des huiles employées dans l'économie domestique ou industrielle, sont : celles de colza, de navette, de moutarde, de cameline, d'œillette ou pavet,

de lin, de cheuevis, de faîne, de media-sativa, etc.

Les graisses se partagent en deux classes, savoir : celles vé-

gétales et celles animales ou suifs.

Les graisses végétales, dites aussi huiles solides, sont, en nous bornant à celles le plus usitées dans les arts, l'huile de palme, l'huile ou beurre de noix muscade, le beurre de coco, le beurre de cacao.

Les graisses animales, ou les suifs, sont celles qu'on extrait le plus ordinairement du corps des herbivores domestiques, tels sont les suifs de bœuf, de mouton, de bouc, de cheval, de porc; celle qu'on rencontre dans le tissu cellulaire interposé entre les membranes du cerveau de diverses espèces de cachalots, et notamment du physeter macrocephalus, connu sous le nom de blanc de baleine; celles qu'on obtient

du corps même de la baleine, de diverses espèces de dau-

phins et de phoques, etc.

Quant aux beurres, tout le monde sait qu'ils constituent la matière grasse du lait, qu'on les obtient de ce dernier par le battage, et qu'ils différent entre eux suivant l'animal qui a

fourni le lait dont on les extrait.

Tous les corps gras neutres présentent un mode de composition analogue, ainsi que M. Chevreul l'a démontré le premier dans son beau travail intitulé: Recherches sur les corps gras d'origine animale. En effet, tous ces produits renferment des acides stéarique, margarique ou oléique, unis au principe doux des huiles, auquel on a donné le nom de glycérine ou oxyde de glycérile, suivant les vues de M. Liebig.

Ces corps gras sont des mélanges de stéarate, de margarate ou d'oléate de glycérine, composés ou sels neutres, qu'on est convenu de désigner sous les noms de stéarine, margarine et

oléine.

En général, ces composés ne sont pas unis entre eux en proportions atomiques, mais mélangés en toutes proportions. On trouve cependant, quelquefois, des corps gras qui renfer-

ment ces proportions définies.

Avant de faire connaître les propriétés physiques et chimiques des divers corps qui viennent d'être indiqués, nous procéderons à l'exposition sommaire des théories les plus récentes relatives à la formation des matières grasses, tant

dans les plantes que dans le corps des animaux.

Les huiles et les graisses végétales s'extraient presque toutes du fruit ou plutôt de la gaîne des plantes, rarement du péricarper Ce n'est pas qu'il n'y ait aussi des matières grasses dans quelques autres parties des végétaux, mais c'est la graine qui se montre presque tonjours la plus riche en ces matières.

Quand on examine au microscope une tranche mince d'une graine oléifère, on s'aperçoit aisément que la matière grasse y est enfermée sous forme de gouttelettes oléagineuses dans les cellules du parenchyme. Cette matière grasse ne se rencontre pas, à l'origine, dans les cellules qui, d'abord, sont tansparentes; mais elle s'accumule peu à peu dans celles-cijusqu'à la maturité de la graine, époque à laquelle sa proportun est la plus considérable.

On présume que les matières grasses prennent naissance dans les fenilles, et ne sont pas formées de toute pièce dans la

aliments gras, leur chyle se montre très-opaque, d'un aspect crémeux, très-riche en globules; il abandonne beaucoup de matières grasses à l'éther.

» Ces faits montrent, avec la dernière évidence, que les substances grasses de nos aliments divisées ou émulsionnées par la digestion, passent sans altération profonde dans le

chyle, et de là dans le sang.

"M. Donné a vu du lait, injecté dans les veines, persister pendant plusieurs jours dans le sang. Les globules butyreux demeurent, en effet, parfaitement visibles dans le sang pendant un certain temps, et il n'est pas possible de s'y tromper.

" Les matières grasses de nos aliments peuvent donc être suivies dans le chyle, et de là dans le sang, où elles persistent longtemps inaltérées, et où elles demeurent à la disposition

de l'organisme.

"Tout chimiste sera porté à conclure de ces observations et de plusieurs faits qui s'y rapportent, que la matière grasse toute faite est le principal produit, sinon le seul, à l'aide duquel les animaux puissent régénérer la substance adipense de leurs organes ou fournir le beurre de leur lait. Telle est aussi l'opinion que nous avons émise, en 1841, à ce sujet.

 Cette opinion ne fera naître aucune espèce de doute tant qu'on la bornera aux carnivores; mais, si l'on veut

l'étendre aux herbivores, deux difficultés se présentent.

" 1° Trouve-t-on dans les plantes assez de matière grasse pour expliquer, à son aide, l'engraissement du bétail ou la

formation du lait?

» 2º N'est-il pas plus simple de supposer que le beurre on la graisse sont des produits de quelques transformations du sucre, faciles à comprendre d'après sa constitution et celle des matières grasses?

» Il est si peu naturel d'admettre que le bœuf à l'engrais trouve dans ses aliments la graisse qu'il s'assimile, qu'à moins d'avoir fait une multitude d'analyses de plantes, et d'avoir vu les matières grasses reparaître partout et en quantité preque toujours supérieure à celle qu'on suppose dans les organismes végétaux, on n'accepte pas aisément cette pensée.

» Mais elle ne répugne aucunement quand on s'est convainta par les recherches, que, dans les plantes, on observe presque toujours une association constante des matières azotées neu-

tres et des substances grasses.

" Dans notre opinion, les matières grasses se formeraient

l'Académie des Sciences, par MM. Dumas, Boussingault et

Tous les animaux, toutes les plantes, disent ces habiles chimistes, contiennent de la matière grasse; en la voyant s'accumuler dans certains de leurs tissus, en la voyant se modifier et disparaître parfois, la première pensée de tous les observateurs a dû pencher vers cette opinion, généralement admise, que les matières grasses se produisent au moyen des aliments de la plante ou de l'animai, et par des procédés analogues, sans doute, dans les deux règnes.

Les recherches dont nous allons exposer le précis, tendent au contraire à établir que les matières grasses ne se forment que dans les plantes; qu'elles passent toutes formées dans les animaux, et que là elles peuvent se brûler immédiatement pour développer la chaleur dont l'animal a besoin, ou se fixer, plus ou moins modifiées, dans les tissus, pour servir de réserve à la respiration.

"Cette dernière opinion est certainement la plus simple que l'on puisse prendre de ces phénomènes; mais, avant de discuter les expériences qui la justifient, il fallait montrer comment toutes les idées que l'on s'est faites jusqu'ici de l'origine des matières grasses, ont été successivement renversées, et c'est ce que nous avons fait au long dans notre mémoire.

On peut donc assurer que toutes les opinions émises fortuitement sur ces prétendues formations par des procédés chimiques, se sont évanouies successivement à mesure qu'on les a soumises à un examen scrupuleux.

» Si on recherche maintenant les résultats obtenus par la physiologie, on arrive à ces considérations :

Les animaux carnivores contiennent des matières grasses, et ils n'en rejettent par aucune de leurs excrétions. C'est dans ces animaux, par conséquent, qu'il est facile de reconaitre d'où viennent ces matières et comment elles disparais-

Quand ou examine la marche de la digestion des chiens, on ne tarde pas à se convaincre que leur chyle est loin d'éte une substance toujours identique. Celui qui se formé sous l'influence d'une alimentation végétale riche en fécule ou en sucre; celui qui provient de la digestion de la viande maigre, sont également pauvres en globules. Ces chyles sont translucides, très-sèreux et abandouuent peu de chose à l'éther.

· Vient-on à nourrir, au contraire, ces animaux, avec des

fait se fonderait la pensée qui voudrait considérer les matières grasses comme capables de se former de toutes pièces dans les animaux. »

Non-seulement les faits énoncès ci-dessus se trouveraient constatés par les expériences des chimistes distingués que nous avons cités, ainsi que par celles des divers physiologistes et agriculteurs : mais il paraîtrait même résulter des observations. que la stéarine serait le corps gras ou le produit primitif. et qu'il se trouverait déjà dans les feuilles; que le suif des herbivores contiendrait déjà de la margarine ; que le suif des carnivores en renfermerait davantage encore; enfin, que le beurre ne contiendrait pas de stéarine. Quant à l'oléine, dit M. Dumas, on ne connaît pas encore bien le rapport qui la lie aux denx autres matières grasses, mais il est incontestable que les sels glycériques formés par les acides volatils qu'on rencontre dans certaines d'entre elles, d'origine animale, comme l'acide butyrique dans le beurre, l'acide phocénique dans l'huile de danphin, et les acides caprique et hircique dans la graisse de bonc. et qui figurent dans l'économie des animaux, à l'état de butyrine, de phocénine ou d'hyrcine, se présentent dans la nature organisée, partout où la stéarine, la margarine et l'oléine ont été exposées à une oxydation plus ou moins énergique, et qu'il est toujours facile de dériver les acides volatils des autres per une simple oxydation.

Il faut donc ajouter aux matériaux des corps gras neutres naturels, les sels glycériques produits par les acides volatils; ces sels sont rarement en quantité considérable; mais, par le saveur et l'odeur qu'ils communiquent aux matières grasses, toutes les fois que leurs acides deviennent libres, ces sels glycériques à acide volatil jouent un rôle très-important dans les

matières grasses alimentaires.

Quoique la stéarine soit le corps gras primitif qu'on trouvs dans les feuilles, cette substance n'est pas charriée de ces organes à la graine, sans éprouver de modification; et, en effet, l'état plus grand de fusibilité de la margarine, et celui fluide des huiles de graine, indique dejà que cette dernière matière grasse, ou la margarine, doit y être en grande proportion; de même l'état de fluidité de la graisse des carnivores fait prévoir également que la margarine doit y dominer, tandis que la condition ferme et solide de la graisse des herbivores indique évidemment que la stéarine doit être le principe dominant des suifs proprement dits.

#### CHAPITRE II.

#### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS GRAS.

Nous avons dit que les corps gras étaient des combinaisons de la glycérine avec un acide organique, et on peut, à l'aide des acides, des alcalis et des oxydes métalliques, détruire ces combinaisons, c'est-à-dire en former de nouvelles, dans lesquelles les corps indiqués s'emparent de la glycérine, ou la détruisent, tandis que l'acide organique était mis en liberté.

Les corps gras qui se rencontrent le plus souvent, sont des combinaisons salines de la glycérine avec l'acide stéarique, l'acide margarique, on l'acide oléique, et constituent, la plupart du temps, des malanges de ces diverses combinaisons en procontient paris beleg.

portions variables.

Ces mélanges solides ou liquides, suivant l'espèce de combinaison qui y domine, sont donc combinés de stéarate, margarate et oléate de glycérine, sels qu'on désigne le plus communément sous le nom de stéarine, margarine et oléine.

Les corps gras sont ordinairement sans odeur; quant à ceux qui se distinguent par une odeur particulière, celle-ci est due à la présence d'une combinaison de glycérine avec un acide volatil. Ainsi le beurre ordinaire, la graisse de bouc, l'huile de poisson, renferment de l'acide butyrique, de l'acide hyrcique et de l'acide phocénique, acides volatils et d'une odeur caractéristique.

Les graisses fondent plus facilement que l'acide, ou les mélanges d'acides dont elles sont composées; toutes durcissent par le froid. Moins elles renferment d'olèine, et plus elles ont

de consistance.

Les huiles grasses se comportent, par un abaissement de température, à peu près comme les graisses solides, et déposent alors les composés cristallisables que l'oléine tenait en dissolution. Si on les soumet à l'action d'un froid intense, elles se solidifient, ou du moins acquièrent une consistance onctueuse. En les exprimant en cet état, on peut séparer l'oléine de la portion solide.

Les combinaisons solides qu'on obtient ainsi, fondent à des températures diverses, parce qu'elles renferment encore de l'eléine, tantôt à l'état de mélange, tantôt à celui de combinaison chimique. Mais quand elles ont été bien isolées entre elle on reconnaît qu'elles ont un point de fusion fixe et prop chacune d'elles.

Les corps gras qu'on extrait du corps des animaux o règne végétal, sont rarement purs, et renferment ordin ment des fragments de tissus cellulaires, de l'albumine v tale ou du mucilage. Par suite de la présence de ces mat étrangères, ces corps éprouvent, au contact de l'air, une dé position particulière, par laquelle il se forme, entre a produits, un corps volatil d'une saveur repoussante, et de propriétés acides. Cette décomposition est connue so nom de rancissement.

Ni la stearine, ni la margarine, ni l'oléine ne ranci lorsqu'elles sont chimiquement pures, et les graisses sont c tant moins sujettes à rancir, qu'elles renferment moins de tières étrangères. On enlève le produit qui communique corps gras l'odeur et la saveur désagréables dues aux ranc ments, en les épuisant par l'eau bouillante, et les traits froid par un peu de lessive alcaline.

La chaleur fait éprouver aux corps gras une décompos particulière et caractéristique. Lorsqu'on les maintien ébullition, ils dégagent de l'acide carbonique des gaz inflan bles, ainsi qu'un corps volatil, dont la vapeur irrite viver les yeux et les organes respiratoires, et auquel M. Berzél donné le nom d'acroléine. En se décomposant, les corps se colorent et prennent par le refroidissement une consist onctueuse.

Les huiles grasses maintenues pendant quelque temps à température voisine de l'ébullition, déposent souvent purefroidissement une certaine quantité de leur acide à l cristallin. L'inverse se présente pour les graisses solides; a quand on les fait bouillir un peu, elles sont plus molles a le refroidissement, et fondent alors à une température basse.

La distillation sèche des corps gras présente des phéno nes très-intéressants.

Les huiles grasses étant mises en ébullition, la glycér qui n'est pas volatile, s'altère alors, et l'on obtient, outr produits de sa décomposition, les acides gras devenus li eux-mêmes, ainsi que les produits de la décomposition de acides. Il se développe en même temps de petites quantit gaz acide carbonique, et de gaz inflammables, ainsi qu l'acrolèine.

onsistance des produits qui passent à la distillation, vavant la durée de l'opération. Lorsque la moitié ou les iers de l'huile ont passè, on a un résidu plus ou moins en brun ou en noir, visqueux à chaud, etse concrétant refroidissement. Ce résidu se dissont dans les alcalis, mant un liquide écumeux, ne contenant ni acide mar-

e, ni acide stéarique.

remière moitié du produit distillé présente, à la temre ordinaire, la consistance du beurre; le produit final
n plus finide. Plus l'opération est conduite avec lenc'est-à-dire plus on ménage la chaleur, plus le produit
est solide. Il a une odeur très-désagréable, qui rapelle des graisses rancés, et qu'on peut enlever en faindre le produit, et en le traitant par l'eau bouillante;
i acquiert par là une réaction acide, et précipite alors
ne la solution d'acétate de plomb.

remière moitié du produit distillé se dissout parfaiteans les alcalis dissous dans l'eau, et fournit un savon et blanc; les dernières portions, au contraire, donnent

alcalis une huile incolore et volatile.

graisses solides donnent à la distillation les mêmes ts volatils que les huiles grasses. Les produits qui se issent, se concrètent à la température ordinaire, toutesont moins solides que les matières premières, mais pend de la marche plus ou moins rapide de l'opération, oduits se composent avec les alcalis, comme ceux qu'on des huiles; ils renferment en grande partie des acides it se trouvent mélangés à une huile volatile non sadele par les alcalis. Les portions finales de la distillation ment toujours la plus grande portion de cette huile voles premières en sont ordinairement exemptes.

qu'on soumet à la pression le produit solidifié de la tion, on en retire une masse solide, dont la quantité à environ 36 à 45 pour 100 de la graisse employée. huiles fournissent par la distillation, un produit plus qu'elles-mêmes, tandis que les graisses solides donnent

duit d'une consistance moindre.

produits, quelle qu'en soit la source, renferment un acide t'et un acide liquide qui se rapproche de l'acide oléique propriétés. L'acide concret qu'on retire de la distillala graisse de bœuf, de mouton ou de porc, de l'huile s, de pavot, de lin et d'amandes, est l'acide margarique. L'acide oléique et tous les corps gras qui renferment est acide, donnent à la distillation sèche de l'acide sébacique.

Quant à l'acrolèine, aucun des acides gras à l'état de pereté n'en fournit à la distillation; la formation de ce corpadoit donc être attribuée à la glycérine, qui lui donne effectivement naissance quand on la soumet à la distillation.

Lorsqu'on fait passer des corps gras à travers un tube incandescent, ou bien qu'on les fait tomber à l'état fondu damun vase chauffé au rouge, ils se décomposent d'une manière complète, en laissant un résidu charbonneux peu considérable, et produisant, d'une part, de l'oxyde de carbone, et de l'autre, des combinaisons d'hydrocarbures. C'est sur este décomposition qu'est fondé l'emploi des huiles commune dans l'éclairage au gaz.

L'acide sulfurique mis, en petite quantité, en contact avec les huiles grasses, en sépare la glycérine, tandis que les acides gras sont mis en liberté. Le suif et l'axonge, mélangue avec moitié de leur poids d'acide sulfurique, donnent uns combinaison rougeâtre, qui, épuisée par l'eau bouillants, laisse un mélange d'acide stéarique et d'acide oléique.

Une plus grande proportion d'acide sulfurique donts naissance à divers autres produits, sur lesquels nous revier-

drons plus tard.

Les huiles grasses, ainsi que M. Poutet l'a observé le premier, se concrètent au contact du proto-azotate acide de mercure préparé à froid, et preunent la consistance de la circ. Plus tard, M Boudet a prouvé qu'il se produisait, par cette réaction, un corps cristallisé, l'élataine, qui est une produisais de l'acide produisait de combinaison de glycérine et d'un acide particulier, dit acide po-azotique. La solidification de ces huiles est due à l'acide produire la transformation indiquée, par divers mélanges qui renferment cet acide hypo-azotique. Nous aurons aussi occasion de revenir sur ce sujet.

Les corps gras, combinés aux oxydes métalliques, donness des combinaisons qu'on connaît sous le nom d'emplátres, et, combinés avec des alcalis, des composés désignés sous le nom de savons.

Telles sont les propriétés les plus générales des corps gras, et celles qu'il importe le plus de connaître et de se rappeler dans tous les détails que nous exposerons par la suite.

#### CHAPITRE III.

#### DES ACIDES GRAS.

des gras, ainsi que nous l'avons déjà indiqué précése divisent en deux groupes très-distincts, qui sont: gras fixes et les acides gras volatils; mais, avant r les propriétés qu'on a reconnues à chacun de ces disons un mot sur les caractères généraux exté-

leur appartiennent.

des gras, quand ils sont à l'état solide, ont l'aspect sse ou de la cire; le plus souvent ils présentent une ristalline qui ressemble à celle qu'on a appelée tallique, tandis qu'à l'état liquide, ils ont une apoléagineuse, fluide, et sans jamais présenter un ré de viscosité. Tous ces acides tachent le papier, s et d'autres corps, à la manière des autres corps

oint de fusion est très-variable, mais, en général, ; parmi eux, ceux qui sont solides à la tempéranaire fondent à une température qui ne dépasse , et qui n'a jamais besoin d'être élevée au-delà 1000. Ceux qui sont liquides à la température orrigent, pour se congeler, un froid qui n'est jamais

ble, mais variable pour chacun d'eux.

es acides gras sont susceptibles d'être volatilisés, soit procédés ordinaires, soit dans le vide ou dans un e gaz, et passent toujours en partie à la distillation. nière propriété doit être remarquée, parce qu'elle n mode de préparation de ces acides, qui a été pros ces derniers temps, et sur lequel nous entrerons, te, dans quelques explications.

ils ont été suffisamment purifiés, tous les acides incolores, tant à l'état solide qu'à l'état liquide. es acides gras ont une densité moindre que celle de

arnagent dans ce liquide.

solvants principaux des acides gras sont : l'alcool et ans lesquels ils sont très-solubles, et les huiles volatiles, dans lesquelles ils se dissolvent assez fa-

ction acide des acides gras n'est pas très-énergique;

tous, néanmoins, rougissent la teinture de tournesol, at moins à l'aide de la chaleur. D'après cette circonstance, as doit présumer qu'il n'y a qu'un très-petit nombre de sels que les acides soient en état de décomposer, et en effet, jusqu'a présent, il n'y a guère que les carbonates qu'ils puissent décomposer complètement, et encore avec l'aide de la chales. Ils transforment aussi les borates neutres en biborates.

Les acides gras ne se rencontrent nulle part à l'état de liberté, et c'est des corps gras, où ils sont contenus la plupart du temps en combinaison avec le principe doux des huiles ou glycérine, et à l'état de sels glycériques, ou avec quelque autre base de nature organique, qu'on les extrait le plus communément.

Pour opérer cette séparation, on a recours, en général, à des bases minérales ou inorganiques puissantes, qui décomposent le sel glycérique ou autre, et se combinent aux acides gras pour former, à l'aide d'une opération dite saponification, des sels connus sous le nom de savons, et qu'on prépare en grande abondance dans les arts et dans la pharmacie. Dans cette opération, la base organique devient libre et pest être recueillie.

Les acides gras fixes sont absolument insolubles dans l'ess, et ne peuvent être distillés qu'en diminuant la pression al-

mosphérique ou dans le vide.

Les acides gras volatils se dissolvent dans l'eau en proportion plus ou moins grande, et peuvent être distillés même sous la pression ordinaire de l'air. Déjà, à la température ordinaire, ils répandeut des vapeurs à l'air libre, et passent à la distillation quand on les y soumet avec une grande quantité d'ean.

A l'état de pureté, les acides gras fixes sont sans odeur, & les taches qu'ils produisent sur le papier ou le linge sont par manentes et ne peuvent être enlevées qu'à l'aide de diverse

réactions chimiques.

Au contraire, tous les acides gras volatils sont odorants, et la tache qu'ils produisent sur le papier disparaît peu à peu à l'air libre par suite de leur évaporation. Ce sont cet acides qui donnent aux graisses les odeurs particulières qu'elles manifestent, surtout quand elles rancissent, attends que, dans ce cas, une portion de l'acide gras est mis en liberté-

La plupart des sels des acides gras fixes sont insolubles, et il n'y a guère que leurs sels à base de potasse, de soude et d'ammoniaque, que l'on puisse dissoudre, et encore l'est troide décompose-t-elle leurs sels neutres à base alcaline, qui ne sont solubles sans altération que dans l'alcool.

Les sels des acides gras volatils sont, en genéral, bien plus

solubles que ceux des acides fixes.

Parmi les acides gras fixes, il n'y en a que deux qui soient liquides, tandis que tous les autres sont solides.

Les acides gras volatils sont, au contraire, tous liquides à

la température ordinaire.

Les acides gras sont tous combustibles et brûlent facilement à l'air avec une flamme fuligineuse. A l'air et à la température

ordinaire, ils ne s'altèrent qu'avec lenteur.

Les acides sont sans action sur les acides gras à la température ordinaire; mais, à l'aide de la chaleur, ces derniers sont décomposés par les acides sulfurique et nitrique, avec production d'eau, d'acide carbonique et d'acide sulfureux ou de dentoxyde d'azote. Le chlore agit avec énergie sur eux et les décompose.

Les sels formés par les acides gras sont doux au toucher, surtout ceux des acides fixes, et faciles à décomposer. Séparés de leurs combinaisons avec les bases, les acides gras sont tonjours hydratés et contiennent une quantité d'ean dont l'oxygène est égal à celui de l'oxyde nécessaire pour former

un sel neutre.

Les acides gras sont assez nombreux, mais nous ne pouvons nous attacher ici qu'à ceux qui forment la majeure partie des matières grasses et des huiles; à ceux qu'on extrait en grand pour les besoins des arts industriels, et qui sont: les acides stéarique, margarique, oléique, élaïdique, palmitque, palmitonique et cocinique. La connaissance des autres acides concrets, liquides ou volatils, étant d'un intérêt tout-à-fait secondaire aux yeux du fabricant de bougies stéariques, nous ne croyons pas devoir en entretenir le lecteur, qui trouvera dans tous les ouvrages de chimie, des détails étendus à leur sujet.

Seulement nous ajouterons ici une observation qui pourra

intéresser les fabricants,

M. Dumas a indiqué, il y a plusieurs années, un groupe d'acides dont la composition pouvait être représentée par la formule générale,

Cn Hn Os

Et, à cette époque, il ne pouvait citer que huit acides qu'on peut rapporter à cette formule générale, savoir : les acides, formique, acétique, valérique, cenanthylique, laurique, my ristique, éthalique et margarique. Plus tard, on a pu y rat tacher les acides butyrique, caproïque, caprique, caprique, propie métacétonique, pélargonique, cocinique, bénique, propie nique; mais il parattrait que la série ne s'arrête pas à l'acid margarique, qui est celui dont la composition présente le plus grand nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, e qu'il existe des acides qui atteignent des formules encore pla élevées que lui, entre autres un acide découvert par M. Brodie, et dont la composition se représente par C<sup>54</sup> H<sup>54</sup> O<sup>4</sup>.

Il est donc à peu près certain qu'ilfdoit y avoir encore hui acides gras à trouver entre l'acide margarque et ce nouve acide, et que ces acides seront moins fusibles, plus solides et par conséquent plus propres, si l'on en découvre de sources abondantes, à l'éclairage que l'acide margarique hui

même.

#### SECTION I's,

#### ACIDE STÉARIQUE.

Le nom de cet acide a été emprunté au mot grec oréap, que veut dire suif, parce qu'il est le produit le plus abondant de la saponification de cette substance, et peut-être parce qu'o peut le considérer comme un des corps qui contribuent l plus à la solidité des graisses. Il a été découvert, en 1811, pa M. Chevreul; son symbole est: a t, 2 a q à l'état hydraté.

L'acide stéarique est insipide et inodore; il fond à 75°, s solidifie à 70°, et cristallise en se solidifiant en aiguilles bril lantes entrelacées. Il rougit, à l'aide de la chaleur, la teintur de tournesol, est insoluble dans l'eau, mais se dissout en tout proportion dans l'alcool anhydre bouillant. Une dissolution très-concentrée dépose des lames nacrées quand on refroidi la liqueur jusqu'à 50°. A 45°, la solution se prend en masse Une dissolution étendue fournit de l'acide cristallisé en large écailles blanches et brillantes, se dissout dans son proprapoids d'éther bouillant de 0,727, et cristallise par le refroidissement en paillettes chatoyantes.

Dans le vide, l'acide stéarique distille sans altération mais par une distillation opérée sous la pression de l'air, i est décomposé en très-petite quantité, tandis que la majeur partie passe sans être altérée, mais légèrement colorée en brun et mêlée avec des traces d'huile empyreumatique.

L'acide stéarique prend feu et brûle au contact de l'air à

la manière de la cire.

L'acide stéarique est le moins fusible et le moins soluble, dans les divers véhicules, des trois acides que donnent communément les graisses. Les sels qu'il forme sont, de même, moins fusibles, plus durs, moins solubles que les margarates et olèates correspondants.

L'acide stéarique fondu a une densité de 0,854; à l'état solide, sa densité est 1,01, la densité de l'eau étant 1,00

4 150

Pour préparer l'acide stéarique dans les laboratoires, on emploie un savon fait avec de la potasse et de la graisse de mouton, qui est un mélange de combinaisons d'acides gras avec la glycérine ou oxyde de glycérile. On dissout une partie de ce savon dans 6 parties d'eau chaude; on ajoute à la liqueur 40 à 50 parties d'eau froide, et on abandonne le tout dans un endroit dont la température ne soit que de 12º à 15º. Il se dépose alors une substance douée de l'éclat nacré et composée de bistéarate et de bimargarate de potasse. On recueille sur un filtre et on lave. On évapore la liqueur filtrée et on la mèle avec la petite quantité d'acide nécessaire pour saturer l'alcali devenu libre par la précipitation du bistéarate et du bimargarate. En ajoutant ensuite de l'eau, elle donne une nouvelle quantité de bistéarate et de margarate, et, en répetant cette opération avec précaution, on finit par arriver au point où la dissolution ne renferme plus que de l'oléate alcalin.

Les sels précipités et lavés sont séchés et dissons dans l'alcool de 0,82, dont il leur faut à peu près vingt à vingt-quatre
fois leur poids. Pendant le refroidissement, ils se déposent,
et l'alcool ne retient qu'un peu de bi-oléate et de bimargarate
de potasse. On redissont les bisels dans l'alcool bouillant et
on les laisse cristalliser; il reste, chaque fois, une plus
grande quantité de margarate en dissolution dans l'alcool, et
les cristaux qu'on obtient à la fin ne sont que du bistéarate de
potasse.

Pour s'assurer si l'on a atteint ce point, on décompose une petite quantité du sel, à la température de l'ébullition, par l'acide chlorhydrique, et après avoir laissé refroidir la liqueur jusqu'à 50°, on l'introduit dans un vase contenant de l'eau, et on chauffe celle-ci graduellement jusqu'à 70°. L'acide gras ne doit entrer en fusion que quand l'eau est arrivée à cette température; s'il fond à une température inférieure, il contient encore de l'acide margarique, et le sal a besoin d'étant encore de l'acide margarique, et le sal a besoin d'étant encore de l'acide margarique, et le sal a besoin d'étant encore de l'acide margarique, et le sal a besoin d'étant encore de l'acide margarique, et le sal a besoin d'étant encore de l'acide margarique.

redissous dans l'alcool et purifié par de nouvelles c

Le bistéarate de potasse pur est ensuite décom l'ébullition avec de l'eau et de l'acide chlorhydriqu refroidissement de la liqueur, l'acide stéarique se solle le recueille et on le lave en le fondant de nouveau d pure pour le débarrasser de l'acide chlorhydrique qu' àdhèrer encore.

On peut aussi employer à cette préparation le neutre de potasse au lieu de bistéarate.

Voici un autre moyen pour isoler chacun des ac qu'on obtient en saturant un savon de suif par

chlorhydrique:

Après avoir débarrassé ces acides de l'eau adhér les mêle avec six fois leur poids d'alcool de 0,833 à pérature de 15° à 18°, on agite la masse de temps et, au bout de trois jours, on sépare le résidu non La dissolution renferme presque uniquement de l'ac que. On fait macerer le résidu une seconde fois ave fois son poids d'alcool, on décante la dissolution et on le résidu. On dissout ensuite dans douze fois son volu cool bouillant, et on filtre la dissolution après l'avoi à un froid artificiel. Pendant le refroidissement, il s d'abord de l'acide stéarique, puis un mélange de avec l'acide margarique, et à la fin de l'acide margai en conséquence, on tient quatre filtres tout prêts filtre la dissolution des qu'il s'est deposé environ de la matière dissoute, on ne trouve sur le filtre qu cide stéarique ; les deux quarts suivants sont un mé deux acides, et le dernier quart qu'on verse sur le q filtre est de l'acide margarique pur. Le mélange d'a repris de la même manière.

On peut également préparer l'acide stéarique eu geant du suif avec la moitié de son poids d'acide si concentré, et faisant fondre la masse dans l'eau cha dissout le sulfate de glycérine. Par le refroidissement stéarique vient alors surnager, mélangé d'une certai tité d'acide olélque. On le purifie comme précédem

L'acide stéarique impur que l'on trouve dans le ce et qu'on prépare pour la fabrication des bougies sté b'obtient par un procédé plus économique, c'est-àle préparation d'un stéarate de chaux, et la décou de ce stéarate par de l'acide sulfurique étendu, bouillant. On en sépare ensuite l'acide oléique par les moyens que nous indiquerons plus tard, et qui laissent un tourteau ne contenant que des traces d'acide oléique et d'acide margarique.

Suivant M. Chevreul, cet acide anhydre renfermerait :

| 140 | atomes | de carbone. | = | 5356,4 | ou bien 80,02 |
|-----|--------|-------------|---|--------|---------------|
| 134 | 100    | d'hydrogène |   | 837,6  | 12,51         |
| 5   | -      | d'oxygène   | = | 500,0  | 7,47          |

2 atom. d'acide stéarique anhydre = 6694,0 100,00

Et l'acide hydraté serait formé de :

1 stome d'acide stéariq. hydraté. = 3459,5 - 100,0

L'atome d'acide stéarique anhydre peserait donc 3347. Sa capacité de saturation serait de 2,99, ce qui veut dire que dans les sels neutres, l'oxygène de l'acide est à celui de la base comme 5 est à 2.

D'après les recherches récentes de MM. Varrentrap, Redtenbacher, Bromeis et Stenhouse, l'acide stéarique aurait la

composition suivante:

1 atome acide steariq. anhydre. = 6746,2 - 100,00

D'un autre côté, l'analyse du stéarate d'argent donne pour la composition de cet acide anhydre :

1 atome acide stéarique hydraté. = 6521,2 - 100,00

De façon que le poids de l'atome de l'acide stéarique anhydre serait 3373,1.

Lorsqu'on soumet à la distillation sèche l'acide stéarique, dans des vases remplis aux deux tiers de cet acide, on obtient d'abord une masse solide, d'un blanc éclatant et dont le point de fusion est à peine d'un degré plus bas que celui de l'acide employé; cependant la dernière moitié du produ est ordinairement plus molle et accompagnée de gaz inflan mables. Le résidu noircit à la fin et prend la consistance d goudron. La quantité de ces produits varie suivant la ten pérature et la rapidité de la distillation : plus l'opération e conduite avec lenteur de manière que la substance res longtemps sous l'influence du feu, moins les produits ont consistance.

Par cette distillation sèche, l'acide stéarique fournit un pr duit blanc, solide, qui se fige à 60°. Il est alors décomposé et trouve transformé en un mélange d'acide margarique fusib à 60°, et d'un corps cristallin non acide et fusible à 77°. L solutions alcalines dissolvent ce mélange en donnant t liquide trouble. Si l'on précipite celui-ci par une solutie de chlorure de calcium, et qu'on traite le précipité apr l'avoir lavé et seché par de l'éther à froid, ce dernier lais du margarate de chaux pur et dissout un mélange compo d'une matière liquide et d'une substance solide. Cette de nière cristallise par l'évaporation de l'éther; elle fond à 77 et possède tous les caractères, ainsi que la composition d'u substance blanche, nacrée, très-friable, découverte p M. Bussy, et à laquelle ce chimiste a donné le nom de marq rone, mais qu'on peut aussi obtenir par des moyens différen La matière liquide est un hydrogène carboné.

Lorsqu'on distille de l'acide stéarique avec le quart de s poids de chaux vive, on obtient une masse butireuse qui compose en grande partie d'un hydrogène carboné liqui et d'un corps solide et cristallin ou stéarone, qui se rappr che beaucoup de la margarone par ses propriétés et sa co position; cependant il en diffère par le point de fusion. ( purifie ce produit de l'acide adhérent en le traitant à cha par une lessive de potasse; l'hydrogène carboné huileux do il est souillé, s'enlève par des cristallisations dans l'éthe

Lorsqu'on épuise par l'eau bouillante les produits de distillation sèche de l'acide stéarique et de l'acide margariqu cette eau n'en dissout pas une quantité sensible, et notai ment onnetrouve pas dans le produit distillé, de trace d'acisébacique.

Quand on chauffe de l'acide stéarique avec son volun d'acide azotique de 32º Baumé, il se produit des compos qui diffèrent suivant la durée de l'action. A l'origine, de que le mélange commence à bouillir, on remarque

gagement abondant de deutoxyde d'azote et d'acide hypoazotique. Si on laisse ensuite refroidir la masse, l'acide stéarique s'en sépare sans avoir été altéré; l'acide azotique ne
reaferme aucune substance étrangère en quantité déterminable, et l'acide gras surnageant est solide et cristallin. Toutefois
e point de fusion de ce dernier acide se trouve alors bien
moins élevé que celui de l'acide stéarique. Lorsqu'on fait fonlre ce nouvel acide dans l'eau à plusieurs reprises, qu'on l'exprime convenablement entre du papier buvard, et qu'on le
iait ensuite cristalliser dans l'alcool, il présente tous les caactères de l'acide margarique. Il entre en fusion à 60°, et sa
composition, ainsi que celle de son sel d'argent, est absolun ent identique avec celle de ce dernier acide.

Par l'action prolongée de l'acide azotique sur l'acide stéaique on sur l'acide margarique, la matière grasse se dissont eu à peu d'une manière complète, surtout si l'on renouvelle e temps à autre l'acide azotique. La dissolution renferme lors de l'acide subérique, de l'acide succinique et un corps

leagineux soluble dans l'acide azotique.

Mis en contact avec l'acide sulfurique concentré à une couce chaleur, l'acide stéarique s'y dissont sans coloration. Par l'addition de l'eau, il en est précipité sous forme de locons blancs. Lorsqu'on chauffe la solution sulfurique, il e sépare à la surface une combinaison qui se fige à 44°, la conche inférieure du liquide dépose, à la température ordinaire, des aiguilles d'acide stearique groupées autour d'un entre commun.

Stéarates. L'acide stéarique étant un acide bibasique, or me deux séries de sels: dans les uns, stéarates neutres, les leux équivalents d'eau d'hydration de l'acide sont remplacés ar leurs équivalents d'oxyde métallique; dans la seconde séie, ou stéarates acides, un atome d'eau seulement est rem-

lacé par son équivalent d'oxyde métallique.

A froid, l'acide stéarique ne décompose les carbonates alalius qu'à moitié, en formant du bicarbonate et du bistéarate base d'alcali; à chaud, l'acide carbonique est complètement

xpulsi's.

Toms les stéarates solubles à base d'acali sont décomposés par les sels des autres oxydes métalliques; il se forme dans le cas des stéarates insolubles, acides ou neutres, ayant pour les ces oxydes métalliques.

A chaud, les acides minéraux étendus décomposent partai-

tement les stéarates alcalins et en séparent de l'acide stéarique pur.

Nous n'avons pas besoin de faire connaître ici tous les sels que peut former l'acide stéarique en s'unissant aux diverses bases, nous nous contenterons donc d'en citer quelques-uns.

Stéarate neutre de potasse. Ce sel, qui a une saveur légèrement alcaline, est inaltérable à l'air et ne fond pas à 1000. Une partie de ce sel se dissout dans 6 2/3 parties d'alcool anhydre bouillant et dans 10 parties d'alcool de 0,821, à la température de 66°. La dissolution se trouble à 550, et se prend en masse à 38°. A froid, l'alcool n'en dissout que 0,00432 de son poids.

L'éther bouillant est sans action sur lui.

L'eau tend à décomposer le stéarate en lui enlevant une partie de sa base; néanmoins, quand on met ce sel en présence de quarant à cinquante fois son poids d'eau, il s'y dissout à l'aide de l'ébullition. En se refroidissant, la dissolution devient mucilagineuse par suite d'une décomposition, et il se dépose du bistéarate à l'état de paillettes cristallines.

Le stéarate de potasse est formé de :

On l'obtient en mettant en digestion dans 40 parties d'ess, 2 parties d'acide stéarique et 2 parties de potasse, ou bien 1 partie de bistéarate de potasse et 1 partie d'alcali. Pendant le refroidissement de la dissolution, le sel neutre se sépare es grains, et il reste de la potasse dans la liqueur. Ou rassemble le sel et on le dissout dans quinze à vingt fois son poids d'alcool de 0,821 bouillant; il cristallise en paillettes brillan-

tes pendant le refroidissement.

On peut encore obtenir le stéarate de potasse en traitant par l'alcool le savon de potasse. Pour former celui-ci, on met dans une capsule 100 parties de suif de mouton (ou, à son défaut, de graisse de porc ou de bœuf), 100 parties d'eau et 25 parties de potasse caustique. On expose le tout à une chaleur d'environ 100°, en ayant soin de remplacer l'eau qui s'évapore, et d'agiter de temps en temps. L'opération est terminée quand toute la graisse a disparu et qu'on n'a plus qu'aus dissolution homogène. On a alors un mélange de stéarais,

d'oléate et de margarate de potasse qu'on traite par l'alcool qui enlève ou retient le margarate et l'oléate. Mais les bisels

sont plus aisés à séparer.

Bistéarate ou stéarate acide de potasse. Pour l'obtenir, on dissont i partie du savon dont nous venons de parler, dans 6 parties d'eau, à l'aide de la chaleur, et on ajoute à la dissolution 50 à 60 parties d'eau froide. Il se dépose une substance nacrée composée de bistéarate et de bimargarate de potasse; on dissont les cristaux dans 20 à 24 fois leur poids d'alcool de 0,82 à chaud, et pendant le refroidissement, il se dépose du bistéarate dépouillé de bioléate et en grande partie de bimargarate. On achève de le purifier par de nouvelles cristallisations dans l'alcool, et on reconnaît qu'il est pur quand l'acide qu'on extrait ne fond qu'à 70°.

Le bistéarate de potasse forme des écailles d'un éclat argentin, inodores, douces au toucher, infusibles à 100°. L'eau troide ne l'altère pas, mais une grande quantité d'eau bouillante peut le décomposer, lui enlever de l'alcali et le laisser à

l'état de quadristéarate.

L'éther le transforme, par l'ébullition, en un stéarate neutre qui reste pour résidu et en acide stéarique qui se dissout avec des traces de potasse. 100 parties d'alcool anhydre dissolvent à l'ébullition 27 parties de bistéarate de potasse, mais n'en retiennent que 0,36 à 24°. Une petite partie de ce sel est décomposée par l'alcool qui dissout un peu d'acide stéarique avec le bistéarate. Le bistéarate de potasse, dissous dans l'alcool anhydre, n'exerce aucune action sur les couleurs végétales. Une petite quantité d'eau permet à une réaction acide de se manifester; une grande quantité de ce liquide décompose ce sel, précipite du quadristéarate et rend la liqueur alcaline, ce qui lui fait exercer ainsi une réaction inverse.

L'éther bouillant enlève au bistéarate de potasse un tiers

d'acide stéarique en laissant du stéarate neutre. Le bistéarate de potasse est forme de :

> 2 atom. acide stéarique. = 6694,00 ou bien 90,53 1 — potasse. . = 589,91 — 7,96 2 — eau. . . = 112,50 — 1,53

t nome de histéarate de potasse = 7396,41 - 100,00

Quaristéarate de potasse. Nous avons vu, précédemment, dons quelles circonstances il prend naissance, et il nous suffira de dire que ce sel se gonfle dans l'eau froide sans se dis-

soudre, et entre en fusion dans l'eau bouillante.

Stéarate neutre de soude. L'acide stéarique produit, avec la soude, à peu près les mêmes phénomènes qu'avec la potasse. Pour préparer le stéarate neutre de soude, on emploie 20 parties d'acide stéarique, i 3 parties de soude et 300 parties d'eau. Ce sel constitue alors des lamelles brillantes, sans saveur ni odeur, on bien il forme un savon dur et transparent

qui, à l'air humide, attire 7, 5 parties d'eau.

Il se dissout fort peu dans l'eau froide; l'eau bouillante le décompose moins aisément que le sel de potasse. Avec 10 parties d'eau bouillante, il forme une solution épaisse qui, à 62°, se prend en une masse blanche solide. Il se dissout dans 50 parties d'eau bouillante en donnant un liquide qui passe aisément au travers du filtre et dépose, quand on y ajoute 2,000 parties d'eau, des paillettes nacrées de bistéarate de soude. Il est insoluble dans l'eau chargée de sel marin.

Il est soluble dans 20 parties d'alcool bonillant de 0,821; la dissolution saturée se prend par le refroidissement en une gelée transparente qui devient bientôt opaque par suite des

cristaux qui s'y forment.

L'éther bouillant est sans action sur ce sel.

Bistéarate de soude. Pour préparer ce sel, on dissout 1 partie de stéarate neutre de soude dans 2,000 parties d'eau bouillante; on traite les cristaux qui se déposent par le refroidissement, comme on l'a dit pour le sel de potasse, dont il présente les propriétés. Il est plus fusible que le sel neutre,

insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool.

Stéarate de chaux. Le stéarate de chaux, quoiqu'il jone un rôle très-important dans la fabrication de l'acide stéarique et des bougies stéariques, n'a jusqu'à présent été étudié que d'une manière incomplète par les chimistes. On le prépare dans les laboratoires par double décomposition, en mélant une dissolution bouillante de stéarate de potasse avec une dissolution également bouillante d'un sel neutre quelconque de chaux. Ce sel, à l'état de pureté, est pulvérnient, blanc, insoluble, insipide, inodore et fusible par l'action d'une chaleur assez intense.

Dans l'industrie de la fabrication des bougies stéariques, on ne prépare pas un stéarate de chaux pur, mais bien un mélange de stéarate, de margarate et d'oléate de chaux, en saturant à chaud des corps gras dans lesquels se trouvent unis ensemble les stéarate, margarate et oléate de glycérine, directement par de la chaux aussi caustique qu'il est possible et

parfaitement éteinte.

Stéarate de glycérine. Ce sel qu'on désigne également sous les noms de stéarate acide d'oxyde de glycérile, suif purifié et atéarine, étant un composé d'acide stéarique et de glycérine, corps dont nous n'avons pas encore exposé les propriétés, ce n'est qu'après les avoir fait connaître, que nous en traiterons.

On a étudié encore quelques autres stéarates, tels que ceux de baryte et de strontiane, qui ressemblent beaucoup, par leurs propriétés, au stéarate de chaux, mais dont il est inutile de s'occuper ici. Quant aux autres stéarates commus ou pen comms, ils sont sans intérêt pour notre objet.

# SECTION II.

# ACIDE MARGARIQUE.

Cet acide a été découvert par M. Chevreul. Son nom est emprunté au mot grec μαργασίτης, qui signific perle, à cause de l'éclat nacré que présente cet acide, ainsi que le bimargarate de potasse. Son symbole, à l'état anhydre, est Mr; à l'état d'hydrate, Mr, 2a q.

On le prépare en décomposant, par l'acide chlorhydrique très-étendu et bouillant, le margarate neutre on le bimargarate de potasse, ou le margarate de plomb. On le laisse ensalte figer; on le lave, on le fond dans l'eau et on le fait cris-

talliser dans l'alcool.

On l'obtient aussi en desséchant complètement du savon d'huile d'olive à base de potasse qu'on fait ensuite macérer pendant vingt-quatre heures avec deux parties d'alcool froid. L'oléate de potasse se dissout dans l'alcool, tandis que le margarate reste; on le lave à l'alcool froid, et on le dissout dans 200 parties d'alcool bonillant. Par le refroidissement, le margarate de potasse cristallise, et comme il renferme encore une petite quantité d'oléate, on le redissout dans l'alcool, et on le fait cristalliser une seconde fois. On en décompose alors une petite portion par l'acide chlorhydrique, et si l'acide gras mis en liberté ne fond pas au-dessous de 60 °, lu margarate est pur. Dans le cas contraire, il contient de l'asse oléique, et il faut le soumettre à de nouvelles cristallitions. On décompose alors le margarate de potasse pur

température de l'ébullition, par l'acide chlorhydrique; l'acide margarique se sépare sous forme d'une huile; on le laisse se figer, on le lave pour le débarrasser de l'eau mère acide; on le fond dans l'eau pure; on le dissout dans l'alcool bouillant et on abaudonne la dissolution à un refroidissement leut;

l'acide se dépose alors sous forme cristalline.

Nous avons vu précédemment que l'acide stéarique se transformait, par la distillation sèche, en acide margarique et en divers produits secondaires. C'est donc un moyen pour obtenir ce dernier acide. Différents corps gras neutres, tels que la graisse de bœuf, la graisse de porc, l'huile d'olive, l'acide oléique brut, etc., fournissent également de l'acide margarique lorsqu'on les distille. Il faut chauffer rapidement au commencement, afin de chasser l'humidité qui se trouve toujours mélangée à la matière et qui occasionne des soubresauts capables de déterminer la rupture des vases, et dès que la matière présente une ébullition régulière, il faut modérer le feu.

Les produits de la distillation se condensent facilement dans le récipient, et le produit brut étant exprimé afin d'en séparer, autant que possible, la matière liquide, le résidu doit être repris par l'alcool dans lequel on fait subir à l'acide

plusieurs cristallisations; on le saponifie ensuite.

Si l'on transforme le savon de potasse ou de soude ainsi formé, en savon de chaux, et qu'on traite ce dernier sel par l'alcool ou mieux par l'éther, on peut en extraire de la margarone et du gaz oléifiant. Enfin, en décomposant le savon de chaux par un acide, lavant la matière grasse obtenue avec de l'eau et lui faisant subir plusieurs cristallisations dans l'alcool, on obtient l'acide margarique pur fusible à 60°.

M. Liébig indique aussi le procédé suivant : on fait bouillir, pendant quelques minutes, de l'acide stéarique, avec son poids d'acide azotique, à 32° Baumé. On abandonne le mélange à lui-même, et après avoir exprimé, entre des doubles de papier Joseph, le produit qui s'est concrété par le refroidissement, on le fait cristalliser dans l'alcool à plusieurs reprises, jusqu'à ce que son point de fusion demeure constant.

L'acide margarique présente la plus grande analogie avec l'acide stéarique et n'en diffère qu'en ce qu'il est plus fusible, puisque son point de fusion est à 60°, et en ce que ses cristaux sont plus petits, plus étroitement entrelacés et moins brillants. Il est insoluble dans l'acool.

l'éther; il rougit le papier de tournesol et décompose, à de de la chaleur, les carbonates alcalins. Il passe à la distilon, mais devient jaune et légérement empyreumatique squ'on opère au contact de l'air; même à l'état pur il se compose en petite quantité en donnant naissance à de l'ae carbonique et de la margarone.

D'après M. Gottlieb, l'acide stéarique fond de 70 à 75°; l'ae margarique de 64 à 65. Le point de fusion des mélanges baisse au-dessous de 64°. De sorte qu'il en est des corps s comme les métaux qui fournissent des alliages plus fusi-

s que chaque métal en particulier.

Les caractères extérieurs de ces mélanges offrent aussi des férences notables, ainsi qu'on pourra en juger par le taau suivant:

| cid |           | Acide<br>rgarique. | Point<br>de fusion. |                                                   |
|-----|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| ) p | arties su | ır10               | 65°,5               | cristallisation pure et bril-                     |
| 5   | -         | 10                 | 650                 | id.                                               |
| 3   | -         | 10                 | 640                 | aspect moins cristallin,                          |
| 5   | -         | 10                 | 610                 | id.                                               |
| 0   | -         | 10                 | 580                 | id.                                               |
| 0   | -         | 15                 | 570                 | masse opaque cassante, d'un aspect de porcelaine. |
| 0   | -         | 20                 | 560,5               | moins opaque.                                     |
| 3   | -         | 25                 |                     | cristallisation pure et bril-                     |
| 0   | -         | 30                 | 560                 | id.                                               |

L'acide margarique anhydre serait formé, suivant M. Cheul, de:

70 atomes carbone. . . = 2675,4 ou bien 70.053
65 — hydrogène. . = 405,6 — 12,010
3 — oxygène. . . = 500,0 — 8,957

tome acide margariq, anhydre = 5381.0 — 400.000

Quant à l'acide hydraté , sa composition serait :

1 atome acide anhydre. = 5381,0 ou bien 96,8 2 - eau. . . = 112.5 - 5.2

tome acide hydraté, . . . = 5493,5 - 100,0

L'atome d'acide margarique hydraté pèse donc 3493,! capacité de saturation est 3,02, c'ess-à-dire, égale au tin l'oxygène qu'il renferme.

D'après ses recherches plus récentes de MM. Varrent Redtenbacher, Bromeis et Stenhouse, l'acide margarique senterait, à l'état anhydre, la composition suivante:

Et pour l'acide bydraté :

68 atemps carbone. . , == \$197,\$8 en bien 1
136 — hydrogène. . == 848,60 --- 1
8 — oxygène. . , == 800,00 --- 1

2 atom. acide margariq. bydraté. = 6846,18 - 40

Ce qui donnerait 3310,6 pour le poids de l'acide : garique anhydre, suivant les uns, tandis que ce 4 6581,718 suivant d'autres.

Ainsi, d'après cette dernière composition et celle que mêmes chimistes ont fait connaître pour l'acide stéarique en résulterait que l'acide stéarique et l'acide margarique tiendraient le même nombre d'atomes de carbone et d'hygène et ne différeraient entre eux que par l'oxygène qui porterait 5 atomes dans la premier, et 3 seulement l'autre, de façon que l'acide stéarique et l'acide margar pourraient être considérés, ainsi que MM. Chevreul et B lius l'avaient depuis long-temps soupçonné, comme degrés d'oxydation d'un même radical, pour lequel proposé le nom de margarile. L'acide margarique : alors de l'acide margarylique, et l'acide stéarique, l'acide margarylique.

Nous avons déjà dit que l'acide margarique distillé à seul ou avec la chaux, donnait la substance blanche ap margarone, sur laquelle nous reviendrons plus loir nous avons fait connaître aussi l'action particulière l'acide azotique produisait sur ce corps ainsi que sur l'acide azotique; nous ne répéterons danc pas ce que nous sità arique; nous ne répéterons danc pas ce que nous a dit à ce sujet. Mais avant de passer à l'histoire des ma rates, nous dirons que nous apprendrons, à l'occasion de

cide oléique, la manière toute particulière dont, suivant M. Frémy, l'acide sulfurique se comporte à froid avec l'acide

margarique.

Margarates. L'acide margarique est un acide monobasique, et dans les margarates neutres l'oxygène de la base est le tiers de celui de l'acide. Les margarates, du reste, ont la plus grande analogie avec les stéarates, et ce qui a été dit de

ceux-ci s'applique en grande partie à ceux-là.

Margarate neutre de potasse. Le margarate neutre de potasse est un peu plus mou que le stéarate de la même base et cristallise de ses dissolutions en paillettes moins brillantes. Il forme avec dix fois son poids d'eau une dissolution limpide à 70°, qui commence à se troubler vers 60° et forme gelée à 15°. Une plus grande quantité d'eau le transforme en bimargarate. Le margarate de potasse absorbe, à la température de 12°, son propre poids d'eau dans un air saturé d'humidité, sans devenir liquide. 100 parties d'alcool en peuvent tenir en dissolution 1,21 parties à froid et 10 parties à chaud. L'êther lui enlève à chaud quelque peu d'acide margarique.

Bimargarate ou margarate acide de potasse. 100 parties d'alcool de 0,834 dissolvent 31,37 parties de bimargarate de potasse à 67°, et n'en retiennent que 1,31 à 20°. Une grande quantité d'eau ajoutée à la dissolution chaude transforme ce sel en un autre qui n'a pas été examiné, mais qui renferme

une plus grande proportion d'acide.

On prépare les margarates de potasse d'une manière directe, ou bien on fait choix, pour les extraire, de savons riches en acide margarique et dépourvus autant que possible d'acide stéarique. Ceux que l'on obtient au moyen de la graisse d'homme et de la graisse d'oie, conviennent très-bien sous ce rapport et ne contiennent que de l'acide margarique et de l'acide oléique. On peut aussi employer le savon d'huile d'olive. On se débarrasse de l'oléate de potasse comme s'il s'agissait de préparer les stéarates de potasse, et comme les sels neutres sont plus difficiles à préparer que les sels acides, il vant mieux, même pour préparer du margarate neutre, commencer par se procurer du bimargarate. S'il était accompagné de bistéarate, il faudrait rejeter les premiers produits de la cristallisation dans l'alcool. Quand on se sera procuré du bimargarate, on obtiendra le sel neutre en chauffant 2 parties du sel acide avec 20 parties d'eau et 1 partie de potasse.

Le bimargarate de potasse est formé de:

| 2 a | tome | sacide | ma | rga | riqı | 16. 🖚 | 6621,2 | ~    | 90,40 |
|-----|------|--------|----|-----|------|-------|--------|------|-------|
| 1   |      | potasi | ю, | •   | •    |       | 589,91 | -    | 8,05  |
| 2   | _    | eau.   | •  | •   | •    | . =   | 112,50 | **** | 1,55  |
|     |      |        |    |     |      |       |        |      |       |

1 atome bimargarate de potesse . = 7323,61 - 100.00

Margarates de soude. Ils présentent la plus grande resemblance avec les margarates de potasse; on les obtient comme eux. Le sel neutre se dissout dans dix fois son poids d'eau à 80°, et la dissolution se prend à 54° en une masse gélatinense formée de sel neutre et d'un peu de sel acide.

Le margarate de chaux ressemble au stéarate, et comme lei est à l'état de pureté pulvérulent, insoluble, insipide, incdore et fusible par l'action d'une chaleur peut-être moiss

forte que celle pour le stéarate.

Nous décrirons plus ioin le margarate de glycérine en margarine, qui entre dans la composition de la plupart des corps gras. Quant aux autres margarates connus, lour histoire offre peu d'intérêt pour nous.

### SECTION III.

# ACIDE OLÉIQUE.

L'acide oléique a emprunté son nom au mot latin oleum qui signifie huile (1), à cause de son plus grand degré de fluidité. Il a été découvert par M. Chevreul, en même temps que

les deux précédents, et sa formule est : OL

On prépare l'acide oléique en décomposant, par l'acide chlorhydrique étendu d'eau, ou par une dissolution d'acide tartrique, l'oléate de plomb on l'oléate de potasse dont on indiquera plus bas la préparation. L'acide oléique se sépare de la liqueur acide avec l'aspect d'une huile qu'on enlève et qu'on agit avec de l'eau chaude. Il contient souvent un pen d'acide margarique, dont on le dépouille en le soumettant à un froid gradué. Quand l'acide margarique a formé des cristaux, onle sépare en le filtrant à travers du papier. On réitère cette opération jusqu'à ce que l'acide ne fournisse plus de cristaux, même à o°. S'il est coloré en jaune, on lui enlève le

 L'oléate de glycérine avait d'abord été appelé étaïne par M. Chevreul, du mot gree έλαιον, huile; mais il a été changé depuis su celui d'oléine. matière colorante en le dissolvant dans l'alcool et le précipi-

tant par l'eau.

On prépare encore cet acide en traitant du savon potassique bien desséché, par l'alcool anhydre froid, qui dissout l'oléate et laisse le margarate de potasse. Le savon préparé avec l'huile de lin, ou de l'huile de chenevis, qui ne contient que quelques centièmes de margarate de potasse (le reste consistant en oléate), est très-propre à cet objet. On filtre la dissolution pour la séparer du résidu de margarate, on l'évapore et on traite le résidu à froid par la plus petite quantité possible d'alcool anhydre; on décante la dissolution pour séparer le margarate qui reste, on la mêle avec de l'eau, et on la décompose, à la température de l'ébullition, par l'a-

cide tartrique ou chlorhydrique.

L'huile grasse des amandes est aussi très-avantageuse pour préparer l'acide oléique. A cet effet, on mélange l'acide qu'on retire du savon de l'huile d'amandes avec la moitié de son poids d'oxyde de plomb pulvérisé; après avoir fait digérer le tout au bain-marie pendant quelques heures, on y ajoute deux fois son volume d'éther, et on abandonne pendant vingt-quatre heures au repos. Il se produit ainsi du margarate de plomb, qui est insoluble, et un oléate acide de même base. qui est soluble dans l'éther; on décompose ensuite la solution éthérée par l'acide chlorhydrique étendu, qui met en liberté l'acide oléique. Ce dernier vient nager à la surface avec l'éther à l'état d'une couche huileuse et limpide. On en chasse l'éther par évaporation et l'on saponifie l'acide oléique avec un alcali. On purifie le savon en le dissolvant dans l'eau et en l'en séparant à plusieurs reprises au moyen du sel marin. Enfin, lorsqu'il est incolore, on le décompose par l'acide tartrique, on lave à l'eau bouillante l'acide oléique ainsi mis en liberté, et on dessèche enfin au bain-marie.

Le même procédé s'emploie lorsqu'il s'agit de préparer l'acide oléique pur au moyen du produit brut qui provient

de la fabrication des bougies stéariques.

D'après les travaux récents de M. Gottlieb, on se procure de l'acide oléique à l'état de pureté en mélangeant l'acide brut avec un grand excès d'ammoniaque, afin d'éviter la formation d'un sel acide, et l'on précipite par le chlorure de baryum. Il se précipite de l'oléate de baryte, qu'on dessèche et fait bouillir avec de l'alcool de force moyenne; le sel se fond en un liquide transparent et visqueux; il s'en dissout

une certaine quantité qui se précipite par le refroidissement du liquide filtré, en petites paillettes cristallines. On renouvelle ce traitement, et on fait cristalliser encore une ou deux fois le sel dans l'alcool, et on l'obtient alors sous forme de pondre blanche, légère, cristalline, qui ne fond pas à 100°. Pour extraire l'acide oléique, on le décompose par l'acide

tartrique et on lave le produit à l'eau.

Voici encore un autre procédé pour obtenir l'acide oléique M'état de pureté. Si l'on expose l'acide brut à un froid de 60 ou 70, il se prend en une masse cristalline plus ou moins consistante. Il n'y a que l'acide oléique pur qui se concrète ainsi, les parties qui sont déjà oxydées restent fluides. On exprime la masse dans du papier, on la lave avec un peu d'alcool et ou la soumet de nouveau au froid, de manière que l'acide s'obtient alors en belles aiguilles parfaitement blanches. On l'exprime encore une fois, et on répète ces opérations jusqu'à ce que l'acide pur, desséché dans un courant d'acide carbonique, fonde à + 140.

Obtevu d'une manière ou de l'autre, l'acide oléique pur constitue, au dessus de 14°, un liquide incolore et limpide, de consistance huileuse, saus odeur ni saveur, ne rougissant pas le tournesol, même en dissolution alcoolique. A environ + 4°, il se concrète en formant une masse cristalline très-dure; on ne peut pas le distiller sans altération. A l'état solide, il n'altère pas l'oxygène, mais l'acide liquide s'oxyde prompte-

ment.

Les acides stéarique, margarique, palmitique, sont permanents et n'éprouvent pas de changement par leur exposition à l'air. Au contraire, l'acide oléique éprouve des altérations de la part de l'oxygène atmosphérique et des autres agents

d'oxydation.

Cet acide constitue la partie essentielle des huiles grasses non siccatives, il se rencontre en quantité moins considérable dans les suifs solides, les graisses, la bile humaine et le vieux fromage. Les huiles grasses qui se résinifient à l'air (siccatives), renferment, suivant MM. Pelouze et Boudet, un acide qui diffère de l'acide oléique par ses propriétés.

A de basses températures, l'acide oléique se combine avec l'acide sulfurique, sans éprouver de décomposition; mais à chand, le mélange noircit, et au-dessus de 100°, les acides se décomposent avec dégagement de gaz acide sulfureux, et en

aissant un résidu charbonneux.

D'après les expériences de M. Fremy, quand on traite l'huile d'olives par la moitié de son poids d'acide sulfurique concentré, en avant soin d'entourer le vase sur lequel on opère, d'un mélange réfrigérant, pour éviter l'élévation de température, et en ajoutant l'acide avec précaution, on trouve, après une réaction de 24 heures, que l'huile d'olives a été transformée en trois acides nouveaux, savoir : l'acide sulfo-margarique, l'acide sulfoleique et l'acide sulfo-glycerique. Les acides sulfo-margarique et sulfoléique sont solubles dans l'eau pure et dans l'alcool, et ne cristallisent pas facilement. L'eau finit même par réagir sur eux, et les décomposer. L'acide sulfo-margarique donne alors naissance à trois nouveaux acides gras, savoir : l'acide mélamargarique, l'acide hydromargaritique et l'acide hy dromargarique. Quant à l'acide sulfoléique, il ne donne naissance, par sa décomposition dans l'eau, qu'à deux acides liquides, l'acide métaoléique et l'acide hydroleique.

L'acide azotique donne, avec l'acide oléique, de l'acide subérique, ainsi que plusieurs autres produits de décomposition. parmi lesquels toutefois on ne remarque pas l'acide oxalique. Ces produits qui ont été étudies par MM. Laurent et Bromeis, sont acides pour la plupart, et ont reçu les noms d'acide pimélique, acide adipique, acide lipique et acide azoléique. On trouve en outre une huile soluble dans l'acide azotique. Nous ne décrirons pas les propriétés et la composition de ces corps, qui,

jusqu'à présent, n'intéressent que les chimistes.

Mais nous reviendrons plus bas sur l'acide élaidique, qui résulte de l'action du proto-azotate de mercure, ou de l'acide hypo-azotique sur les huiles grasses non siccatives.

D'après M. Chevreul, on doit considérer l'acide oléique

comme étant composé, à l'état anhydre, de

140 atomes carbone. . . = 5350,8 ou bien 81,09 bydrogène. . = 748,8 oxygène. . . = 500,0 2 atomes acide oléique anhydre. == 6599,6 100,00

Et à l'état hydraté :

2 atomes acide oleiq. anhyd. = 6599,6 ou bien 96,7 . . . = 225,0

2 atomes acide oléique hydraté. = 6824,6 - 100,0 L'atome d'acide oléique anhydre pèse donc 3299,8, et cet acide sature une quantité de base, dont l'oxigène c'est-à-dire dont l'oxygène est à celui de l'acide da neutres, comme 2 est à 5. Il appartient par conséq

même classe que l'acide stéarique.

Quand on distille l'acide oleique, on obtient ur quantité de gaz permanents qui se dégagent d'une uniforme pendant toute la durée de l'opération, et i liquide réfractant fortement la lumière, qui dép refroidissement, une matière cristallisée en fines aig gaz se composent d'acide carbonique et de carbure d'h et si l'on pousse l'opération jusqu'à ce que le fond de soit porté au rouge, on obtient un résidu consid charbon. Le produit condensé contient une grand d'un hydrogène carboné liquide, mélangé d'un p oléique non altéré, et contenant en outre un acide auguel on a donné le nom d'acide sébacique (de sebun Cet acide sébacique, découvert par M. Thénard, per nir en lamelles ou aiguilles blanches, fort légères, c nacré, et on le reconnaît facilement à sa solubilité c et à la propriété de donner un précipité blanc avec plomb. La formation de l'acide sébacique par la disti l'acide oleique fournit un excellent moyen de reco présence de ce dernier dans les corps gras.

Suivant M. Gottlieb, quand on distille l'acide oléic les produits ordinaires de la distillation des corps gra des quantités assez notables d'acide caprique et d'aci

lique.

Oléates. L'acide oléique décompose les carbonates et en partie beaucoup d'autres sels avec les bases c forme des combinaisons insolubles, et les oléates qu pas tout-à-fait insolubles, sont d'une consistance mo lagineuse; par l'action de la chaleur, ils fondent dif en une huile liquide. Ils présentent l'aspect du save solvant mieux dans l'alcool que dans l'eau, et, en sont dépourvus de la propriété de cristalliser. Nous en quelques uns des principaux.

Oléate de potasse. Quand on ne prépare pas di l'oléate de potasse, on l'extrait d'un savon de pots riche en acide oléique, tel que celui d'huile de lin o de chenevis, qui ne contiennent que quelques cens margarate mèlés à l'oléate, ainsi que nous l'avons

pour la préparation de l'acide oleique.

On peuts'y prendre encore autrement. On dissout le savon dans l'esu chaude, on y ajoute une grande quantité d'eau; on sépare par le filtre le binargarate, qui se dépose accompagné de bistéarate, s'il y a de l'acide stéarique dans le savon. On rapproche la liqueur, et on sature par l'acide chlorhydrique la potasse devenue libre; on étend de beauconp d'eau, on filtre, et on réitère ce traitement tant qu'il se dépose une matière nacrée par l'addition d'une grande quantité d'eau. Pour obtenir l'oléate de potasse qui reste, on évapore la dissolution, et on y ajoute du chlorure de potassium, qui sépare l'oléate de l'eau. On le laisse égoutter sur du papier, et on le dissout dans l'alcool anhydre pour le purifier.

L'oléate de potasse à une saveur amère et en même temps alcaline; mèlé avec deux fois son poids d'eau, il se gonfle et forme une gelée transparente. En doublant cette quantité d'eau, on obtient une liqueur sirnpeuse et filante. Une plus grande quantité ne le trouble pas, mais après un temps assez long, il se dépose un suroléate mucilagineux. A 50° l'alcool dissont son poids d'oléate de potasse, et devient solide en se refroidissant. Chargé de la moitié de son poids de ce sel, l'alcool se trouble à 12°, et retient 46,4 parties du sel sur 100 du liquide. L'éther en dissont 3,43 pour 100 à l'ébullition, et ne se trou-

ble pas par le refroidissement.

Le bi-oléate de potasse forme une masse gélatineuse, qui peut être mêlée à quinze fois son poids d'eau, sans être dissoute ni décomposée. Il se dissout dans l'alcool, à chaud et à froid. La dissolution rougit la teinture de tournesol, mais la liqueur rougie repasse au bleu par l'addition d'une quantité d'eau suffisante, quoiqu'il ne se forme pas de précipité visible.

Oléate de soude. Il a peu d'odeur, une saveur légèrement alcaline. L'eau froide en dissont 1710 de son poids. Une plus grande quantité d'eau ne précipite pas de suroléate, au moins dans un court espace de temps.

Oléate de chaux. Cet oléate est incolore, pulvérulent et fusible à une douce chaleur.

Oléate de glycérine. C'est le produit connu sous le nom d'o-

leine, et dont nous nous occuperons plus tard.

Les autres oléates connus, tels que ceux de baryte, de strontiane, de zinc, de cobalt, de nickel, de cuivre, de plomb, de chrôme, etc., n'offriraient pas assez d'intérêt aux lecteurs de co Manuel, pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans des détails à leur égard.

### SECTION IV.

# ACIDE ÉLATOTOUE.

L'acide élaïdique est un corps concret qui fond à 44°, et qui, quand il a été fondu, se mélange en toutes proportions avec l'éther et l'alcool. Il cristallise de sa dissolution dans ce dernier véhicule, en paillettes plus brillantes que tous les autres acides gras précédents. Il passe à la distillation sans que la majeure partie soit altérée, et les carbonates alcalins sont complètement décomposés par cet acide.

D'après les expériences de M. Boudet, 100 parties d'acide élaidique seraient combinées dans l'acide hydraté avec 2,73 d'eau qui renferment 2,338 d'oxygène, et dans les sels neutres avec une quantité d'oxygène renfermant 2,035 d'oxygène.

On se procure l'acide élaïdique en faisant passer, pendant quatre à cinq minutes, un courant d'acide hypo-azotique dans l'acide oléique. Le liquide se colore peu à peu, et au bout de quelque temps, l'acide oléique est complètement solidifié et cristallisé en grandes lamelles. Après l'avoir lavé à l'eau bouillante, on le dissout dans un volume égal d'alcool et on l'abandonne au repos. La dissolution se prend alors, au bout de vingt-quatre heures, en lames nacrées, qu'on sépare des eaux-mères en jetant sur un filtre. Ces cristaux se purifient ensuite en les exprimant entre des doubles de papier Joseph, et les faisant cristalliser à plusieurs reprises dans l'alcool.

L'acide élaidique donne, avec la potasse et la soude, des sels neutres en le faisant chauffer avec une dissolution de carbonates de ces bases en excès; on obtient les autres élaidates

par double décomposition.

L'acide élaïdique, suivant M. Gottlieb, est un produit isomère avec l'acide oléique; mais l'acide oléique est sans action sur la teinture de tournesol, l'acide élaïque le rougit fortement; l'acide oléique est fusible à 14°, et cristallise dans l'alcod en longues aignilles; l'acide élaïdique cristallise en grandes lames et fond à 44°.

L'acide oléique donne d'autant plus d'acide sébacique à la distillation, qu'il est plus pur, et d'autant moins que l'oxydation est avancée; mais il se produit en outre deux autres acides volutils: l'an, l'acide caprylique; l'autre, l'acide caproique. L'acide élaïdique pur ne donne naissance ni à l'un l'autre à la distillation.

n général, suivant M. Boudet, les côrps gras qui donnent acides stéarique, margarique et oléique, donnent, après ir été modifiés par l'acide hypo-azotique, plus ou moins ide élaidique.

ous reviendrons plus loin sur l'élaïdate de glycérine ou

dine.

### SECTION V.

### ACIDE PALMITIQUE.

on se procure l'acide palmitique en saponifiant, par leslis caustiques ou la chaux, l'huile de palme du commerce lécomposant le savon produit par de l'acide tartrique ou. l'acide chlorhydrique. Il se sépare ainsi un melange cide palmitique et d'acide oléique qu'on dissont dans l'all bouillant. La solution donne, en se refroidissant, des taux d'acide palmitique qu'on exprime entre du papier eph et qu'on parifie par des cristallisations successives dans cool jusqu'à ce què le point de fusion soit constant.

1. Fremy, qui a déconvert cet acide, assure qu'on peut lement l'obtenir en traitant l'huile de palme par l'acide

orique concentré.

l'acide palmitique cristallise dans l'alcool en paillettes briltes qui ressemblent entièrement à celles de l'acide margane; le point auquel elles entrent en fusion est le même.

, que celui de ce dernier acide.

racide palmitique distille à peu près sans altération. Le ore le décompose à chaud et donne naissance, suivant la ée de l'action, à des produits dans lesquels un ou plusieurs ivalents d'hydrogène sont remplacés par du chlore. Ces veaux corps sont plus ou moins fluides; ils présentent des actères acides et donnent, avec les alcalis, des combiions neutres sans perdre leur chlore.

l'acide palmitique se dissout dans les carbonates alcalins donnant une émulsion transparente; celle-ci, évaporée à ité et traitée par l'alcool bouillant, donne des palmitates

tres, avec lesquels on prépare tous les autres.

l'acide libre et hydraté à donné à MM. Stenhouse et

| Carbone.<br>Hydrogène |   | *  |   | , | 75,46<br>12,41 | 75,1<br>12,5 |
|-----------------------|---|----|---|---|----------------|--------------|
| Oxygène.              | - | :  | 9 | 1 | 12,13          | 12,4         |
|                       |   | "E |   |   | 100.00         | 400.00       |

### SECTION VL.

# ACIDE PALMITONIQUE.

M. H. Schwarz, en étudiant l'acide palmitique tel qu'il a éte déconvert par M. Fremy et analysé ensuite par M. Stenhouse c'est-à-dire tel qu'on l'obtient après l'avoir débarrassé de sor acide oleique et qu'on l'a blanchi à la lumière, et enfin te qu'on l'obtient pour la fabrication des bougies, a remarque que lorsqu'on le purifiait par des cristallisations répétées dans ses dissolutions alcooliques, on obtenait un acide qui se figeai à un point fixe de congélation, savoir: 510 à 510 5 cent., tandi que, comme on sait, l'acide palmitique pur ne fond qu'à 600

Des recherches plus étendues ont fait penser à M. Schwar que cet acide gras était parfaitement exempt d'acide oléique et qu'il différait notablement de l'acide palmitique, et cette conjecture a été confirmée par l'analyse élémentaire et la comparaison d'ailleurs des propriétés des deux acides. Il a en conséquence donné à ce nouvel acide gras le nom d'acid palmitonique, et les principales différences qu'il présente ave

l'acide palmitique, sont les suivantes :

Acide palmitique.

Point de fusion :

600 cent.

51° cent. Masse circuse, trans- Masse cristalline.

Aspect :

lucide.

feuilletée. Grands feuillets

Acide palmitonique

Cristallisation Grains mats, blanc dans l'alcool : éblouissant.

Soumis à la cha- Se transforme en Néprouve aucun

leur: acide palmitonique. changement et distille A l'analyse élémentaire, on a trouvé que le nouvel acid renfermait un équivalent de moins en bydrogène que l'acide palmitique, ce qui est d'accord avec le fait que ce dernier

par une fusion prolongée, se transforme, avec formation d'eau et d'acide carbonique, entièrement en acide palmitonique.

Il résulte des considérations ci-dessus, que dans la fabrication des bougies avec l'acide qu'on prépare avec l'huile de palme, il faut faire attention, quand on blanchit l'huile à l'aidde la chaleur, de ne pas prolonger l'application de celle-c pendant trop longtemps, si on ne veut pas obtenir une matière qui ait un point de fusion plus bas de 80 à 90 que l'acide palmitique ordinaire, et par consequent des bougies mois termes et moins dures.

### ACIDE COCINIQUE.

procurer l'acide cocinique, on opère comme pour les les gras, c'est-à-dire, qu'on saponifie le beurre de oco par un alcali, et qu'on décompose par un acide on exprime, entre du papier Joseph, les acides gras insi mis en liberté, jusqu'à ce que le papier ne s'imde matière liquide qui consiste en oleine et glycesaponifie de nouveau par la soude la substance on dissout le savon dans l'eau, et après l'avoir aide du sel marin, on le décompose par de l'acide Enfin, pour purifier l'acide gras, on le fait cristalsieurs reprises dans l'alcool jusqu'à ce que son point soit constant

cocinique, découvert par M. Bromeis, n'a aucune and il est pur : il est blanc eclatant, fond à 35 °, et par le refroidissement, en une masse amorphe, diax bords, et d'un aspect porcelainé. Il ne s'altère pas stillation. Quand on le fait fondre avec de l'oxyde

, il perd 4 pour 100 d'eau.

s alcalis, il donne des sels qui ressemblent aux saautres acides gras.

nt-Evre vient de publier, sur cet acide, un mémoire

nt dont nous extrayons ce qui suit :

ix de cocotier, cocos nucifera, cocos bulyracea, fourne substance que ses caractères physiques placent groupe des beurres ou matière d'une consistance fournie par la végétation. Elle se compose d'un proportions variables de deux substances grasses : le, l'autre liquide. C'est une matière blanche, d'une ce onctueuse, donée d'une odeur mave lorsqu'elle te, qui fond à + 20°, et se solidifie à + 18°. On e dans l'état où la fournit le commerce, en exprifruits secs du cocotier entre des plaques métalliques ment chauffees, on plus simplement, en les faisant ans l'eau. Le corps liquide est de l'acide oléique et cérine, et celui solide un acide particulier anquel on le nom d'acide cocinique.

préparer l'acide cocinique, on procède ainsi qu'il précipite d'abord à chaud, au moyen de l'acide tartrique, l'acide cocinique impur, de ses solutions alcalines; il se sépare en petite quantité, une substance acide, volatis, oléagineuse et douée, au plus haut degré, de l'odeur de l'acide phocénique. On dissout alors et on fait cristalliser dans l'alcool. Il se dépose une croûte mamelonnée. On sature enseis par la soude; on redissout dans l'alcool, et on précipite la liqueur au moyen d'une solution d'acétate neutre de plombile précipité blanc et floconneux est ensuite mis en digestion pendant quelques jours avec de l'éther sulfurique souvest renouvelé. Les liqueurs réunies, concentrées par la distillation et saturées par un acide, jabandonnent aisément de l'acide oléique. Le résidu insoluble fondu et décomposé dans l'em bouillante par l'acide tartrique, abandonne l'acide cocinique dans un grand état de pureté. Il ne reste plus qu'à le déconter, le dissoudre dans l'alcool et le faire cristalliser.

L'acide cocinique cristallise par le refroidissement de la dissolution alcoolique, en aiguilles incolores, groupées et étoiles autour d'un centre commun. Il fond à la température de 34°7 et se dissout aisément, dans l'éther ou l'alcool, à 36°. Il est dépourvu de toute espèce d'odeur, et lorsqu'il a été maintenu en fusion pendant longtemps, puis soumis à l'action du vide, il se présente sous la forme d'une masse incolore, dure et cassante. Il est volatil, mais seulement dans un conrant de gaz. Une ébullition prolongée au contact de l'air

finit par l'altérer profondément.

Goo grammes (i livre 3 onces 2 gros) environ de beurre brut n'ont fourni, à différentes reprises, à M. Saint-Evre, que 7 à 8 grammes (1 gros 59 grains à 2 gros 6 grains) d'acide pur. Ce même chimiste a analysé cet acide et a trouvé des résultats qui s'accordent presque complètement avec la formule C44 H44 O<sub>4</sub>, qui exige:

| C44. |   |   |   | • |   |   |   | 22  | 70,96<br>11,8 <b>2</b> |
|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------------------|
| 04.  | • | • | • | • | • | • | • | 32  | 17,20                  |
|      |   |   |   |   |   |   |   | 186 | 100.00                 |

Tels sont les acides gras concrets et liquides qu'il importe le plus au fabricant de bougies stéariques de connaître dans leurs propriétés les plus générales; mais il existe aussi, dans ces corps gras, quelques autres acides gras, la plupart volstils, dont il suffira de lui signaler l'existence.

Le beurre, indépendamment des acides gras fixes qu'il-

e, donne encore à la saponification un acide volatil ucide buyrique; qu'accompagnent trois autres acides ent volatils, les acides capoique, caprique et caprylique, embinés à la glycérine, forment une combinaison à e M. Chevreul a donné le nom de buyrine.

nême, la graisse de bouc et de mouton fournit de hireique et de l'hyrcine qui, avec l'oleine, forme la

iquide du suif.

verrons plus loin comment on donne naissance à de ux acides gras en soumettant les corps gras ordinaires on d'acides minéraux paissants à la distillation.

s avoir fait connaître les caractères et les propriétés acipaux acides gras, nous allons procéder à la descrips combinaisons qu'ils forment avec la glycérine, et duits qui en dérivent, au moyen de diverses opéra-elles sont : la stéarine, la margarine, l'oléine, l'élaidine, ine, la stéarone, la margaroné, etc.; mais avant, evons nous occuper de la glycérine elle-même, qui a base de ces compositions.

# CHAPITRE IV.

# DE LA GLYCERINE.

ytérine, ainsi appelée du mot ylunds, doux, a été dee par Schéele, qui, le premier, a fait voir que quand lit bouillir une huile avec de l'oxyde de plomb, et une quantité d'eau, celle-ci acquerait une saveur sucrée, et in dissolution une substance à laquelle il a donné le nom cipium dulce oleorum, principe doux des huiles, principe asteurs chimistes avaient déjà remarqué dans la comn de l'huile avec un alcali, et qui est en effet un produit aponification de la stéarine et de la plupart des huiles graisses.

lycérine pare est un corps liquide, incolore, inodore, ix, d'ûne savenr sucrée, et tout-à-fait incristallisable. 
I hydraté, elle a une couleur légèrement jaunâtre, que 
at faire disparaître à l'aide du charbon animal. Il est 
de la préparer à un degré de concentration tel, que sa 
i soit égale à 1,280 à 150, mais dans cet état elle reneucore de l'eau. La glycérine qui absorbe l'humidité de 
dissont dans l'eau en toute proportion, facilement

dans l'alcool, et est insoluble dans l'éther sulfurique. Si l'on fait bouillir sa dissolution concentrée aqueuse dans un vase distillatoire, une partie de la glycérine distille avec l'eau saus altération; à une haute température, la glycérine très-concentrés distille encore en grande partie sans altération, mais dès que la cornue commence à rougir, il passe de l'acide acétique un gaz inflammable, une huile empyreumatique noire, et le résida de cette décomposition est un charbon poreux. Chauffée à l'air libre, la glycérine prend feu; projetée sur des charbons ardents, elle s'enflamme et brûle avec une flamme bleue. Aucune dissolution métallique ne l'altère.

L'acide nitrique convertit la glycérine en acide oxalique, en acide carbonique, et en eau. L'acide sulfurique se combine avec elle pour former de l'acide sulfoglycérique; le sous-acetate de plomb ne la précipite pas, et avec la potasse solide, elle transforme à une douce chaleur en acetate et formiate de po-

tasse, avec dégagement d'hydrogène.

L'acide chlorhydrique dissout la glycérine sans l'altérer; mais quand on met en contact de la glycérine, du péroxyde de manganèse et de l'acide sulfurique étendu d'eau, ou bien avec du péroxyde de manganèse et de l'acide chlorhydrique fumant, elle se décompose en produisant de l'acide carbonique

et de l'acide formique.

La glycérine jouit d'un pouvoir dissolvant très-considérable sur un grand nombre de corps. C'est ainsi qu'elle dissout les acides végétaux, tous les sels déliquescents, et de plus les sulfates de potasse, de soude, de cuivre, le nitrate d'argent, celui de potasse, les chlorures alcalins, et parmi les bases, la potasse et la soude en toute proportion, la baryts, la strontiane et l'oxyde de plomb lui-même; mais, à part ce dernier corps, tous ceux qui sont insolubles dans l'eau, offrent la même insolubilité dans la glycérine.

La glycérine dissout une quantité très-considérable de brôme, le mélange s'échauffe, et si l'on étend d'eau, il se précipite un liquide très-lourd d'apparence huileuse, d'une odeur éthérée, soluble dans l'éther et l'alcool. Le chlore exerce sur elle une action analogue, et l'iode se dissout en quantité considérable dans la glycérine qu'il colore en jaune orangé, mais

sans lui faire subir d'altération.

La glycérine se forme, ou se sépare, toutes les fois qu'en soumet une huile ou une graisse à l'action des bases. Les alcalis, l'oxyde de zinc, l'oxyde de plomb, déterminent la réaction qui la met en liberté. On emploie de préférence ce

dernier oxyde.

On met donc parties égales d'huile d'olives et de litharge en poudre fine, dans une bassine avec de l'eau. On fait bouillir, en ajoutant de l'eau chaude, à mesure qu'elle s'évapore. On remue sans cesse avec une spatule, afin de prévenir toute formation de produits pyrogénés.

Pen à peu, la litharge disparaît, ainsi que l'huile, et l'on obtient une masse d'un bianc-jannûtre, qui forme l'emplâtre diapalme des pharmaciens. On ajoute de l'eau chaude, et on

décante la liqueur aqueuse.

On la filtre, et on y fait passer un courant d'hydrogène sul-

furé qui en précipite du sulfure de plomb.

On filtre de nouveau, et l'on fait évaporer la liqueur au bain-marie. Le résidu sirupeux, est la glycérine dont on

achève au besoin la concentration dans le vide.

La composition de la glycérine a fait l'objet d'un assez grand nombre de recherches de la plupart des chimistes. Telle qu'elle existe dans les graisses, M. Chevreul lui avait trouvé pour composition:

6 atomes carbone. . . = 229,56 ou bien 49,20
6 — hydrogène. . = 37,50 — 8,00
2 — oxygène. . . = 200,00 — 42,80

1 atome glycèrine. . . = 467,06 — 100,00

Tandis que telle qu'on l'obtient, et sous une densité de 1,27 elle se composait de:

6 atomes carbone. . . = 229,56 ou bien 59,60 8 — hydrogène. . = 50.00 — 8,65 5 — oxygène. . = 300,00 — 51,75 1 atome glycérine. . = 579,56 — 100.00

MM. Pelouze, en 1836, et plus tard, M. Stenhouse, ont assigné, d'après leurs analyses, des compositions différentes à la glycérine. Enfin, en 1845, M. Pelouze a repris ce sujet, et est arrivé à des resultats plus précis.

De la glycérine parfaitement incolore, et laissant une proportion de cendres trop faible pour être appréciée, a été desséchée dans une étuve à buile, à une température comprise entre 120° et 130°. On l'a brûlée par l'oxyde de cuivre, et l'ox

# PREMIÈRE PARTIE. CHAPITAB V.

44

a trouvé dans 100 de cette substance et trois analyses successives :

| Carbone<br>Hydrogène<br>Oxygène | I.<br>38,95<br>8,72<br>52,33 | II.<br>39,00<br>8,80<br>52,11 | 39,15<br>8,75<br>52,10 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| • •                             | 100.00                       | 100.00                        | 100.00                 |

Ce qui conduit à supposer qu'elle est composée de 6 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 6 d'oxygène, ou

| 8 |       | carbone hydrogène. | . ==  | 100  | <br>8,6           |
|---|-------|--------------------|-------|------|-------------------|
| 6 |       | oxygène glycérine  | . =   |      | <br>52,3<br>100.0 |
| 1 | atome | givcerine          | . = 7 | 1100 | 100,0             |

Formule qui s'accorde, aussi bien que possible, avec l'expérience, et qui, contrôlée par l'analyse de quelques sulfo- et phospho-glycérates, a fait voir que, semblable à l'alcool, la glycérine libre, en entrant en état de combinaison dans les sels viniques, perd un équivalent d'eau.

Quelques chimistes allemands admettent, d'après M. Liebig, que la glycérine est composée d'oxygène et d'un radical hydro-carburé, qu'ils proposent de nommer glycérile; il en résulterait, selon leur manière de voir, que la glycérine serait un hydrate d'oxyde de glycéryle.

La glycérine, suivant M.A. Sobrero, donne avec en mélange d'acide nitrique et sulfurique, un corps analogue au coton fulminant.

La glycérine, ainsi que M. Redtenbacher l'a démontré, est susceptible de fermenter. Pour cela, on ajoute du férment bien lavé à une dissolution de glycérine, dans beaucoup d'eau, et on expose à une température de 20 à 30°. Il se formé un dégagement gazeux, le ferment surnage et noircit, et en même temps la liqueur devient acide. Ce chimiste a constaté que cet acide était un mélange d'une très-petite quantité d'aeide formique dans l'acide métacétonique.

# CHAPITRE V.

# DES CORPS GRAS NEUTRES.

Les corps gras neutres dont nous allons nous occuper dans ce chapitre, sont, comme nous l'avons déjà dit, des combinaius des acides gras avec la glycérine; ce sont, à proprement rler, des sels dont la glycérine forme la base, et qui jouisut de propriétés caractéristiques, que nous nous proposons faire connaître. Ces corps sont: la stéarine, la margarine, léine, la palmetine et la cocinine.

# SECTION Ire.

#### DE LA STÉARINE.

La stéarine, à laquelle on a donné aussi le nom de suif puié, de stéarate acide d'oxyde de glycéryle, stéarate de ycérine, est une substance qui existe pour plus d'un quart ns le suif de mouton, et en quantité un peu moindre dans xonge, ou graisse de porc, le suif de veau, le beurre, et trèsobablement dans la plupart des autres graisses d'origine imale.

Pour préparer la stéarine pure, on traite à froid par l'éther e certaine quantité de suif de mouton, jusqu'à ce que la tière mise en expérience ne paraisse plus diminuer de lume, le résidu consiste essentiellement en stéarine.

On l'obtient aussi, en versant sur du suif de mouton, préalement fondu au bain-marie, cinq à six fois son volume ther, et laissant refroidir le mélange. On exprime fortent, et on obtient encore un résidu de stéarine solide, blanc, is odeur et sans saveur.

Pour préparer la stéarine, M. Braconnot fait fondre le snif, joute de l'essence de térébenthine nouvellement distillée, laisse refroidir le mélange. Il presse le résidu dans un linge sentre des doubles de papier brouillard. L'oléine et la marine dissoutes dans l'essence s'écoulent on s'absorbent; la arine, au contraire, reste presque tout entière dans le réu. En ayant soin de fondre à plusieurs reprises avec de nou-les quantités d'essence, on a la stéarine complètement puée.

Suivant M. Lecanu, il vant mieux dissondre en dernier a complètement dans l'éther bouillant, et laisser cristalli-; ce dernier traitement permet de séparer les dernières porns d'essence interposée, sans résinifier celle-ci et altérer le aduit.

A l'état sec, la stéarine pure se présente sous la forme de nelles blanches nacrées, sans odeur ni saveur, et douces au cher. Elle se fond à 62° en un liquide incolore, qui doune, par le refroidissement, une masse solide pulvérisable noi cristalline. Elle est insoluble dans l'eau, se dissout dans 6 à parties d'alcool bouillant, et moins bien dans l'alcool aqueux Par le refroidissement d'une solution alcoolique, presque tou ce qui est dissous se dépose à l'état de flocons blancs. L'êthe bouillant la dissout en grande quantité, par le refroidissemen de la dissolution la stéarine se précipite presqu'en totalité et 1/225° reste dissous.

Distillée dans le vide et au contact de l'air, la stéarine fournit les produits de la décomposition de la glycérine, et un mé-

lange d'acide margarique et de margarone.

L'acide nitrique exerce sur ce corps à peu près la même action que sur l'acide stéarique et la glycérine séparément.

L'acide sulfurique concentré la colore, en produisant un sulfate acide de glycérine, et en séparant de l'acide stéarique.

La stéarine possède quelques propriétés acides très-faibles,

et décompose à froid les carbonates alcalins.

Lorsqu'on la chauffe avec des alcalis caustiques, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, elle se décompose en stéarate à base d'alcali, et en glycérine hydratée. D'après M. Chevreul, 100 parties de stéarine, dont le point de fusion était à 44°, ont donné 102,6 parties d'acide stéarique et de glycérine hydratée, cette dernière y entrant pour 8 parties. L'acide stéarique, ainsi obtenu, fondait à 54°, et contenait par conséquent des acides étrangers.

La stéarine dissout de petites quantités de soufre et de phosphore, et beaucoup d'acide benzoïque. Elle est soluble dans l'esprit de bois, l'acétone, les huiles grasses et les huiles vola-

tiles.

M. Chevreul a trouvé que la stéarine pure renfermait :

Ce qui conduirait à faire présumer que, dans cette matière, un atome d'acide stéarique anhydre serait combiné à deur atomes de glycérine également auhydre; mais en reprenant l'analyse de la stéarine préparée d'après la méthode de M. Braconnot, avec la modification apportée par M. Lecanu, on voit, d'après M. Pelouze, que la stéarine se composerait, en adoptant une certaine composition atomique de la glycérine, de

stomes carbone, 138 hydrogène et 8 oxygène, ainsi qu'il

| 1 - | acide stéar<br>glycérine<br>eau | rique. | <br>136<br>6<br>" | 130<br>4<br>4 | oxyg.<br>5<br>1<br>2 |
|-----|---------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------------|
| 1   |                                 |        | 142               | 138           | 8                    |

qui fernit considérer la stéarine comme de l'acide stéas, dans lequel 1 atome d'eau serait remplacé par 1 atome ycérine; tandis qu'il resterait dans ce composé 2 atomes 1 propres à être remplacés par des bases avant que la crine fût déplacée, fait qui paraît assez probable par men des phénomènes qui se passent dans la saponification corps gras.

# SECTION II.

#### DE LA MARGARINE.

margarine, ou margarate d'oxyde de glycéryle, est une lance qui existe dans le suif de mouton, dans l'axonge, la se humaine, et dans l'huile d'olives, à l'état de mélange e combinaison avec l'oléine.

Chevreul à obtenu la margarine pure, en dissolvant la se humaine dans l'alcool bonillant, laissant refroidir, reant les cristaux d'un blanc mat, et purifiant par de nou-

cristallisations.

l'obtient encore en abandonnant à une évaporation tanée les liqueurs éthérées provenant du traitement du le mouton quand on prépare la stéarine. Quand les lirs ont laisse déposer une partie de la matière solide qu'elles enneut, on recueille les flocons sur un linge, on les exportement et on les expose à la chaleur prolongée du marie.

margarine est plus fusible que la stéarine pure. Elle enn fusion vers 47°, mais la manière dont elle se comporte l'alcool, soit à chaud, soit à froid, est, à peu de chose près, ême, tandis que l'éther la dissout en bien plus grande proon. Ainsi, un mélange de 2 grammes de cette matière et grammes d'éther forment une dissolution complète à — Si le mélange est fait dans les proportions de 10 parties ar contre 2 de matière, la dissolution est complète à et ne se trouble plus qu'à 12°. C'est la combinaison de cet acide avec la glycérine à laquelle M. Dumas a proposé de donner le nom de cocinine, et sur les propriétés de laquelle on possède encore peu de renseignements, quoiqu'il en ait déjà été fait des applications dans l'industrie dont nous nous occupons.

# CHAPITRE VI.

# PRODUITS DE DIVERSES RÉACTIONS SUR LES CORPS GRAS.

Quand on soumet les eorps gras ou les acides gras à diverses réactions, telles que celles de la chaleur, soit seuls, soit en contact avec d'autres corps, on obtient des produits très-variés qui ont beaucoup occupé les chimistes, mais qui, malgré leurs efforts, ne sont pas encore assez nettement caractèrisés pour qu'on puisse en expliquer la formation théorique, la composition, la filiation et les propriétés. Ceux de ces corps dont nous nous occuperons dans ce chapitre, sont: la stéarone, la margarone, l'oléone, l'élaïdine et quelques produits variés dus à l'application de la chaleur, de l'acide azotique, de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique, de l'ammoniaque, etc., sur les corps gras.

#### SECTION ITS.

# DE LA STÉARONE.

Quand on distille de l'acide stéarique avec le quart de son poids de chaux vive, ou obtient un corps analogue à celui qu'on recueille par la distillation de l'acide acétique aussi sur la chaux vive, et qu'on connaît sous le nom d'acétone. M. Bussy, qui a découvert ce corps, lui a donné, en conséquence, le nom de stéarone.

La stéarone est un corps solide, fusible à 86°, un peu moins soluble dans l'alcool et dans l'éther que la margarone, dont nous nous occuperons ci-après, et dont la composition paraît être:

156 atomes carbone. . = 5203,36 ou bien 84,73
154 — hydrogène. = 857.50 — 13,65
1 — oxygène. . = 100,00 — 1,64

1 atome stéarone. . = 6140,86 100,00

Une propriété de la stéarone, que nous ne devons pas passer sous silence, et qui lui est commune avec la margarone, c'est que ces deux substances brûlent toutes deux avec facilité en donnant une belle flamme et n'entrent en fusion qu'à une température élevée. On conçoit dès-lors qu'il serait peut-être possible de les extraire l'une et l'autre économiquement, et par des procédés industriels, directement des matières grasses du commerce, et de les faire servir à remplacer la cire, ou l'acide stéarique dans l'éclairage de luxe. On a reproché, il est vrai, à ces substances de présenter le même inconvénient que les acides stéarique et margarique, c'est-adire, d'être trop fluides lorsqu'elles sont fondues; mais il ne paraît pas qu'il serait difficile de les combiner avec quelque autre substance d'un prix peu élevé, qui modifierait cette fluidité trop grande et augmenterait leur densité à l'état de fusion.

# SECTION II.

#### DE LA MARGARONE.

Pour préparer la margarone, on fait un mélange de 4 parties d'acide margarique et de 1 partie de chaux vive, et on distille à sec dans une cornue en fractionnant les produits. La distillation donne d'abord une petite quantité d'eau, puis une masse molle qui renferme la margarone.

On peut également obtenir la margarone avec la graisse de mouton et de bœuf mélangés de même à la chaux, ou avec le

margarate de chaux.

Quand on traite ainsi 40 grammes (1 once 2 gros) d'acide margarique, on obtient 28 grammes (7 gros) de produit solide légèrement jaunâtre. Soumis à la pression, tant qu'il tache le papier, celui-ci donne 20 grammes (5 gros) de matière sèche-qu'on traite, à plusieurs reprises, par l'alcool bouillant. Après onze traitements successifs, le point de fusion de la dernière portion dissoute s'élève à 77° et y reste stationnaire.

La margarone est d'un blanc pur, nacrée, très-brillante, très-friable, et devient électrique par le frottement ou la pression, mais ne conduit pas l'électricité; elle foud et se volatilise sans résidu lorsqu'on la chauffe sur une lame de platine. Chauffée dans une cornue, elle entre en ébullition à une température assez élevée et passe ainsi à la distillation sans altération sensible ni résidu; mais à une haute température, elle se décompose en laissant du charbon et en brûlaut avec une flamme très-éclairée.

Elle se dissout dans 50 parties d'alcool à 36 Baunté, bouillant, et dans 6 172 parties d'alcool absolu; elle cristallise par le refroidissement; l'eau la précipite de ses dissolutions. L'éther en dissout à chaud plus d'un cinquième de sem poide, dont la plus grande partie se précipite par la refroidissement.

La margarone se dissout également à chaud dans l'acide acétique concentré, dans l'essence de térébenthine et les haules grasses; par la fusion, en peut l'incorporer au camphre ex toutes proportions; elle ne se méle pas au phosphore par la fusion, mais en dissout une certaine quantité.

Les alcalis ne l'altérent pas; l'acide sulfurique concentré, et à chaud seulement, la noircit par l'échauffement; l'acide ass-

tique ne l'attaque que fort peu.

Elle absorbe le chlore en se transformant en une masse visqueuse et incolore, transparente à la température ordinaire.

La margarone fusible à 77° renferme :

| 68 | a lomes | carbone    |   | =   | 2601,68 | ou bien | 83,37  |
|----|---------|------------|---|-----|---------|---------|--------|
| 67 |         | hydrogène. |   | -   | 418,75  |         | 13,42  |
| 1  |         | oxygène    | • | === | 100,00  |         | 3,21   |
| 1  | atome   | margarone. |   | -   | 3120,43 | -       | 100,00 |

Lorsqu'on la distille avec la moitié de son poids de chaax caustique, on obtient un produit fusible à 60°, et dont les caractères se rapprochent de ceux de la paraffine.

La margaroue qu'on prépare ainsi qu'il a été dit, a son point de fasion à 77°; mais il paraît que celle préparée aves l'acide stéarique, et qui serait alors de la stéarone, ne fond qu'à 82°, et même, comme nous l'avons annoncé précèdemment, à 86°. On obtiendrait donc des composés variables, dont les propriétés physiques n'ont peut-être pas encore été suffisamment étudiées.

# SECTION III.

### DE L'OLÉONE.

Quand on traite l'acide oléique par la chaux dans une cornue, ainsi qu'on l'a fait ci-dessus pour l'acide stéarique et l'acide margarique, on recueille un produit distillé qui est liquide, même dès le commencement de l'opération. Cette

matière, qui n'est pas acide et n'est pas saponifiable, paraît être relativement à l'acide oléique, ce que la margarone et la stéarone sont à l'acide margarique et à l'acide stéarique. Jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à obtenir cette substance avec un caractère suffisamment tranché pour en faire une analyse et déterminer ses rapports avec l'acide oléique, soit par la difficulté de se procurer l'acide oléique pur, soit par celle d'isoler l'oléone; mais on peut lui supposer la même analogie de composition, par rapport à son acide, que la stéarone et la margarone en ont par rapport aux leurs.

# SECTION IV.

### DE L'ÉLAÏDINE.

Pour se procurer l'élaïdine, on se sert d'un procédé dû à M. Bondet, et qui consiste à mettre de l'huile d'olives trèspure en contact avec du deuto-nitrate de mercure, et à exprimer la masse solidifiée entre des doubles de papier Joseph, pour la débarrasser d'une petite quantité d'une huîle liquide adhérente.

La substance ainsi obtenue présente une teinte jaune due à cette matière huileuse particulière; mais, en chauffant l'élaïdine impure avec de l'éther, ce dissolvant s'empare d'une grande quantité de cette substance, en prenant une belle teinte rouge. Il se sépare, en même temps, une poudre grise composée de mercure métallique, que l'on enlève par filtration. La solution éthérée, refroidie à o o, dépose de la stéarine pure, puis se divise, après quelque temps de repos, en deux couches, dont l'une, plus légère, éthérée, est moins colorée, et dont l'autre, fluide, présente une teinte ronge fonce. Si on sépare, à l'aide d'une pipette, le liquide plus léger laisse, par l'évaporation, une petite quantité d'élaidine impure. Le liquide oleagineux et plus pesant, d'abord chauffé au bain-marie jusqu'à disparition complète de l'odeur éthérée, puis exposé à quelques degrés au-dessous de zéro, dépose, au bout de quelques heures, des cristaux d'élaidine qu'on sépare de la partie fiquide, en les exprimant entre des doubles de papier à filtre.

On peut encore préparer l'élaïdine en faisant passer dans de l'huile d'olives, des vapeurs nitreuses dégagées par un mélange de fécule et d'acide nitrique. La solidification s'opère ainsi d'une manière rapide; mais il faut bien se garder d'employer un excès d'acide; car, au lieu d'un produit concret, on obtient une masse, un produit moins fluide que l'huile, et

qui ne se solidifie plus.

L'élaïdine, préparée par l'un ou l'autre de ces procédés, est blanche, se dissout dans l'éther en toute proportion, et est presque insoluble dans l'alcool. Les alcalis la saponifient sans la jaunir. Elle fond à 32°; soumise à la distillation, elle donne de l'acrolèine, de l'acide élaïdique, des carbures d'hydrogène et probablement aussi de l'acide sébacique.

Par l'ébullition avec les alcalis, elle se décompose en glycérine, margarate et élaidate alcalins. Si l'on décompose le savon ainsi obtenu par l'acide sulfurique ou chlorhydrique étendu, le mélange des acides margarique et élaïdique se sépare sous la forme d'une huile qui vient nager à la surface,

et qui se concrète par le refroidissement.

Le point de fusion de ce mélange d'acides ainsi obtenu, est de 38 1/2°.

# SECTION V.

# PRODUITS DIVERS.

• 1° Le produit de la distillation sèche de l'acide stéarique est, dit M. Dumas, une matière complexe qui se compose d'un produit acide et de deux produits neutres, dont l'un se présente sous la forme d'une substance blanche cristallisée, ressemblant à la paraffine par ses caractères exterieurs; le second est une huile douée d'une odeur empyrenmatique. En faisant bouillir le produit brut avec du carbonate de soude, exprimant, séchant celui-ci et le traitant ensuite par l'éther, ce véhicule entraîne les deux substances neutres et laisse un sel de soude mélangé à l'excès de carbonate. En décomposant, par l'acide chlorhydrique, le sel de soude purifié, on obtient une substance qui, après avoir été purifiée à l'aide de plusieurs cristallisations dans l'alcool, fond exactement à 60°. En effet, c'est de l'acide margarique.

» Par l'évaporation de l'éther, la substance solide cristal lise. Au moyen de plusieurs cristallisations dans ce véhicule elle se présente sous forme de paillettes cristallines, blanches

nacrées, diaphanes et fondant vers 77 °.

 Distillé avec de la chaux, l'acide stéarique donne u produit identique au précédent, pour les propriétés et la corposition. Gette matière purifiée convenablement est, cor En soumettant à l'évaporation l'éther, duquel la margarone s'est séparée, on obtient une huile empyreumatique qui, purifiée à l'aide d'une distillation convenablement conduite, donne un corps dont la composition, en centièmes, est identique avec celle du gaz oléifiant.

» La distillation sèche de l'acide stéarique donne donc de l'acide margarique hydraté qui fond à 60°, de la margarone dont le point de fusion est à 77°, de l'eau, de l'acide carbo-

nique et de l'hydrogène carboné.

» Différents corps gras, tels que la graisse de bonf, la graisse de porc, l'acide oléique pur, fournissent également de l'acide margarique, lorsqu'on les distille. Seulement, il faut chauffer rapidement au commencement, afin de chasser l'humidité qui se trouve tonjours mélangée à la matière et qui occasionne des sonbresauts capables de déterminer la rupture des vases. Dès que la matière présente une ébullition régulière, il faut modèrer le feu.

 Indépendamment des produits ci-dessus indiqués, qui se condensent facilement dans un récipient, il se forme de l'acroléine, substance d'une odeur pénétrante et désagréable.

Le produit de la distillation de la graisse de bouf posséde presque la même consistance que la graisse non distilée; celui qu'on retire de la graisse de porc se solidifie davantage. L'huile d'olives et l'acide oléique donnent des produits ouctueux, surtout lorsque la distillation est conduite avec lenteur. En traitant ce produit par l'alcool, ou mieux, par l'éther, comme on a dit pour l'acide stéarique, on extrait deux substances, dont l'une est liquide et l'autre solide et cristallisable. Cette dernière est de l'acide margarique.

Quant à la distillation de l'acide oléique, elle fournit du gaz acide carbonique et du carbure d'hydrogène gazeux, ainsi qu'un produit liquide condensé qui renferme une granda quantité d'un hydrogène carboné liquide, mélangé d'un peu d'acide oléique non altéré et contenant en outre de l'acide

sébacique.

La manière dont se comporte l'acide oléique à la distillation, explique pourquoi les produits de la distillation des corps gras, tels que la graisse de porc et l'huile d'olives, contenant, outre la margarine et la stéarine, de l'olèine, présentent plus de consistance que les matières premières; cela tient à ce que l'acide margarique est fort peu soluble dans l'hydrogène carboné qui se produit par la distillation, tandis que la margarone est très-soluble dans l'olèine. Nous venons de dire que lorsqu'on soumettait l'acide oléique à la distillation, il se produisait un acide qu'on a appelé sébacique, entrons à cet égard dans quelques explications.

L'acide oléique n'entre en ébullition qu'à une température élevée et donne alors des produits solides, liquides et gazeux, dont il a été question précédemment. Les produits solides passent les premiers et se concrètent rapidement. Si on dissout la portion qui se prend en masse dans la cornue, on entraîne ainsi tout l'acide sébacique.

Pour préparer cet acide sébacique pur, on épuise donc, par l'eau bouillante, les produits solides et liquides de la distillation de l'acide oléique ou des graisses qui renferment cet acide, tant que la dissolution aqueuse déposé des cristaux par le refroissement. On recueille ces cristaux sur un filtre, et, après les avoir lavés avec de l'eau froide, on les fait cristalliser à plasieurs reprises dans l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'ils soient

incolores et ne presentent plus d'odeur empyreumatique.

L'acide sébacique s'obtient ainsi à l'état de lamelles ou d'aiguilles blanches fort légères et d'un éclat nacré; il ressemble beaucoup à l'acide benzoïque. Il a une saveur légèrement acide et rougit le tournesol; il ne perd rien de son poids à 100°. A 127°, il fond en une huile incolore qui se prend, par le refroidissement, en une masse cristalline. A une température élevée, il se sublime sans altération. Sa vapeur irrite le gosier et possède l'odeur de la graisse chauffée. Il est peu soluble dans l'eau froide; il se dissout au contraire avec facilité dans l'eau bouillante, ainsi que dans l'alcool et l'éther.

Quel que soit le corps gras d'où l'on extrait l'acide oléique, qu'il provienne du suif, de la graisse de bœuf, de l'huile d'olives, on en retire toujours cet acide sébacique par la distillation sèche. Les graisses elle-mêmes qui contiennent cet acide le fournissent constamment à la distillation.

Cet acide gras se reconnaît facilement à sa solubilité dans l'eau et à sa propriété de donner un précipité blanc avec les sels de plomb.

20 En traitant l'acide oleique ou la glycérine, par l'acide azotique dilué avec un volume d'eau égal au sien, il se produit une réaction compliquée dans laquelle on a pu remarquer plasieurs acides nouveaux, auxquels on a imposé les noms d'acides pimélique, adipique, lipique, azélaïque, ou azoléique, indépendamment des acides subérique et succinique, et cenametrique, qu'on recueille aussi.

3° Quand on soumet l'acide oléique à l'action de l'acide antique concentré et fumant, on obtient, suivant les expériences de M. J. Redtenbacher, une série d'acides ayant tous lar point d'ébulition au-dessous de 300° c., et dont la composition est pour tous représentée par la formule (CH°) 04. Ces acides sont tous volatils et odorants, ce sont eux qui probablement, donnent aux corps gras les odeurs particulières qui les caractérisent. Les produits de la réaction qui vient d'être indiquée, et qu'on recueille par des manipulations dans le détail desquels nous ne pouvons entrer, sont : i° l'acide acétique 4 2° l'acide métacétonique; 3° l'acide butyrique; 4° l'acide valérianique; 5° l'acide caproïque; 6° l'acide canntique; 7° l'acide caprique; 8° l'acide pélargonique qui est nouveau et encore peu étudié; 9° l'acide caprique.

4º Si on fait réagir sur les corps gras, mais particulièrement sur les builes grasses, une grande quantité d'acide sulfurique

concentré, il se produit des corps intéressants.

L'acide oléique et l'acide sulfurique concentré se combinent directement et forment un acide double, soluble dans l'eau,

appelé acide sulfoléique.

L'acide margarique se dissout dans l'acide sulfarique seus former de combinaison stable, car l'eau s'en sépare sans qu'il ait éprouvé d'altération; mais, si on dissout une certaine quantité d'acide margarique dans de l'acide oléique, et qu'on traite le mélange par de l'acide sulfurique concentré, on obtient de l'acide sulfoelique et de l'acide sulfomargarique,

qu'on n'est pas parvenu à séparer du premier.

Quand on abandonne à elle-même la solution aqueuse du mélange d'acides sulfoélique et sulfomargarique, elle éprouve une décomposition instantanée, quand on fait bouillir la solution. L'acide sulfurique se sépare des éléments de l'acide oléique et de l'acide margarique, et ces derniers se transforment eux-mêmes en de nouveaux produits. L'acide margarique donne de l'acide métamargarique et de l'acide hydromargaritique, et l'acide oléique, l'acide métoléique et l'acide hydrofreique, et enfin, la combinaison d'acide hydromargarique et d'acide métamargaritique, qui n'est pas décomposée par différents véhicules et possède les propriétés d'un acide particulier, a reçu le nom d'acide hydromargarique.

On sépare et purifie ces divers produits par des opérations

dont nous n'avons pas ici à nous occuper:

D'après M. Pelouze, quand on mêle une partie d'acide

sulfurique concentré avec une partie de glycérine, ces deux corps se combinent en dégageant beaucoup de chaleur et for-

ment de l'acide fulfoqlycérique.

5º Lorsqu'on distille l'acide métaléique et l'acide hydreléique, ils se décomposent en acide carbonique et en deux hydrogènes carburés auxquels M. Frémy a donné les nons d'élacne et d'oléene. Le premier est un liquide incolore, éthéré, plus léger que l'eau, d'une odeur pénétrante et nausésbonde, inflammable, brûlant avec une flamme verdatre, presque insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et l'éther, bouillant à 550. L'autre est un corps blanc, insoluble aussi dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, qui bout à 110°; plus léger que l'eau, d'une odeur aussi pénétrante et brûlant avec une flamme blanche.

6° Quand on distille de l'acide margarique sur du phosphore hydrique, on obtient un nouveau corps ayant la même composition que l'acide dont il provient, moins un équivalent d'eau auquel on a donné le nom de pyromargarol. Si l'acide phosphorique est anhydre, on recueille un autre corps désigné sous le nom de pyrostéarol, qui est solide, coloré en brus clair et fusible entre 60 et 65°, et qui, possédant les mêmes propriétés que le pyromargarol, pourrait bien n'être que ce

dernier corps lui-même.

7º Enfin, en traitant les matières grasses en fusion par le gaz ammoniaque, il se forme un produit solide, cristallisable en lamelles ou en petits prismes, fusible à + 60° et brûlant avec flamme comme les autres matières grasses. On lui a donné le nom de margaramide.

# DEUXIÈME PARTIE.

DE L'ÉTABLISSEMENT D'UNE FABRIQUE D'ACIDES GRAS CONCRETS ET DE BOUGIES STÉARIQUES.

Tous les principes économiques qui s'appliquent en général à la formation des établissements industriels, ont besoin d'être observés avec la plus rigoureuse exactitude, dans la fondation d'une fabrique de bougies stéariques, parce que la prodigieuse concurrence qui s'est établie dans ce genre de fabrication et l'exignité des bénéfices qu'on peut faire aujourd'hui sur les produits livrés au commerce, font une loi impérieuse

de les observer avec rigueur.

C'est ainsi que l'examen préalable de la qualité des matières premières dont on pourra disposer, la facilité plus ou moins grande à se les procurer, le bon marché des transports, l'étendue des débouchés, l'activité de la consommation, celle de la concurrence; une situation plus ou moins heureuse pour l'approvisionnement en chaux et en acide sulfurique; un volume d'eau suffisant qu'on peut se procurer à bon compte; le prix de la main-d'œuvre, etc., sont autant de conditions qu'il convient de discuter avec le plus grand soin avant de fonder un établissement.

Cette discussion terminée, on s'occupe du capital néces-

saire pour fonder et faire marcher l'établissement.

Ce capital, comme on sait, se partage en capital d'établissement, ou fixe, et en capital de roulement, et varie nécessairement avec l'importance de la fabrication qu'on veut former; en outre, sou chiffre change essentiellement suivant une foule de circonstances, telles que le mode de fabrication, la localité, la connaissance plus ou moins profonde que le fabricant possède de son art, etc., au point qu'il est à peu près impossible de présenter un devis propre à guider l'industrie dans cette voie. Il en est de même du rapport suivant lequel on peut le partager entre celui d'établissement et celui de roulement; tout cela est arbitraire et présente mille modifications diverses, qui ne pourraient être embrassées toutes dans un ouvrage de la nature de celui-ci. Nous nous abstiendrons donc de présenter un devis pour l'établissement d'une fabrique de bougies stéariques, parce que ceux que nous avons eus sous les yeux ne nous ont paru avoir qu'un intérêt purement local, et que ceux dressés par expérience pour une même localité, ont présenté, en très-peu de temps, les variations les plus étendues, principalement dues à des perfectionnements ou à des circonstances générales, qui ont dù rendre ces devis à peu près inutiles ou incomplets, au bout d'un petit nombre d'années de travail.

Une question qui repose sur un terrain un peu moins mobile, quoique sujet encore à des modifications étendues, provenant des circonstances fortuites du mode de fabrication ou des progrès de l'industrie, ou enfin d'un changement dans les goûts ou les habitules du consommateur, c'est la meilleure disposition qu'il convient de donner à un établissement ou l'on fabrique les bougies d'acide stéarique. On pourrait encore entrer, à ce sujet, dans de très-longs détails, pour embrasser à pen près tous les cas dans l'état actuel de cette industrie; mais une discussion de ce genre comportemit beaucoup de paroles et peu d'intérêt, surtout quand on suppose, ainsi que nous devons le faire dans ce chapitre, que celui qui fonde un établissement de ce genre, a déjà acquis, dans les fabriques, une longue expérience de cette industrie; qu'il en connaît les ressources et les besoins, et qu'il est imbu de tous les principes économiques qui prescrivent l'économie des matières, de la maiu-d'œuvre et des appareils, et la plus prompte ainsi que la plus belle fabrication, au prix le plus bas possible.

Toutefois, pour donner une idée des dispositions principales qu'il convient d'adopter dans ce genre d'industrie, nous allons reproduire ici le plan d'ane fabrique de bougies stéariques de moyeune étendue, établic à Paris, et dont M. Dumas a donné la description dans l'atlas qui accompagne son Traité de Chimic appliquée à l'industrie, parce que ce plan nous a paru un des mieux entendus pour une fabrication courante et dans l'état actuel de la fabrication; seulement, nous ajouterons quelques détails à cette description pour la

compléter et en rendre l'intelligence plus facile.

Fig. 1, Pl. I'e. Plan général d'une fabrique de bongies stéariques, y compris les cours, terrasses et bâtiments accessoires.

Fig. 2. Coupe générale de la fabrique, suivant la ligne 4 B des figures 1 et /i.

Fig. 3. Coupe transversale, suivant C D de la figure 1 et 2. Fig. 4. Coupe horizontale à hauteur du premier étage, suivant la ligue E F, figure 1.

Dans toutes ces figures, les mêmes lettres indiquent les

mémes objets.

a, magasin des matières premières; c'est un cellier ou une chambre pavée où l'on dépose les fûts de suifs, ou bien sur des gradins ou tablettes en bois blanc, les pains qu'on veut traiter. Ce magasin communique avec la fabrication, par une ou deux portes par lesquelles on peut rouler ou brouetter les fûts on les pains de matières. On fera bien, autant que possible, d'exposer la porte d'eutrée de ce magasin au nord, et d'y entretenir, en été, si on le peut, une température modérée

et une certaine ventilation.

b, b, cuves à saponification. C'est dans ces cuves, placées tout près du magasin des matières premières, que s'opère la saponification des corps gras contenus dans le suif, an moyen de la chaux, dans le procédé de saponification par cette terre alcaline. On voit que ces cuves sont placées sur la même ligne et disposées sur un faux plaucher, ou mieux, un terre-plein dallé pour la commodité et la propreté des opérations. Ce terre-plein est au niveau du magasin, on bien on y monte de ce côté par des degrés, on mieux, un plan incliné qui permet d'y faire arriver facilement les fûts ou les brouettes, soit à bras, soit à l'aide d'un petit treuil.

c, c, cuves à décomposition. Ces cuves servent à décomposer, par l'acide sulfurique, les savons calcaires qui ont été formés par la chaux et les acides gras. Elles sont en nombre égal à celui des cuves à saponification et placées en avant delles, à une distance propre à accèlérer et faciliter le transusement des savons des unes aux autres et sur le même

terre-plein.

Ces cuves, ainsi que les précédentes, étant disposées comme on vient de le dire, on conçoit qu'on ponrrait en établir un bien plus grand nombre sur une même ligne en laissant entre chacane d'elles l'espace nécessaire au travail, et que, sous ce rapport, la fabrication pourra s'étendre aisément sur une plus grande échelle. Il existe au-dessous de ces cuves un caniveau pour l'écoulement des eaux chargées de glycérine et des eaux de lavage.

d, d, cuves de lavage. C'est dans ces cuves qu'on enlève, au moyen de l'acide sulfarique, les dernières traces de chanz.

qui ont pu échapper à la décomposition des savons, ou que les acides auraient pu entraîner dans les transports, et qu'on lave les acides à l'eau pure, afin de les débarrasser ainsi des dernières traces d'acide sulfurique qu'a pu y laisser ce mode de saturation complète de la chaux entraînée. Ces cuves, pour faciliter le transvasement des acides gras qui surnagent à la surface dans celles à décomposition, sont disposées sur un terre-plein aussi dallé, sur lequel on descend par quelques marches.

Généralement, il y a une cuve de lavage par chaque cuve à saponification et à décomposition; mais, quelquefois aussi, il y a deux cuves de lavage par cuve ou par deux cuves à saponifier et à décomposer; une pour laver à l'acide sulfurique étendu, l'autre pour laver à l'eau pure. Il est ainsi plus facile d'éliminer les dernières traces de sulfate de chaux et

d'acide sulfurique.

C'est en puisant les acides gras dans la cuve de lavage et les versant dans des moules où on les abandonne au repos, qu'on leur fait acquérir la consistance nécessaire pour les soumettre ensuite à la presse et en extraire les acides concrets. On voit donc qu'il conviendrait, pour éviter le transport et le déplacement des moules, d'établir le terre-plein sur lequel est montée la cuve de lavage, de manière à pouvoir loger commodément, et sans gêner le service, 64 formes ou moules d'environ 30 décimètres cubes (1 pied cube) de capacité. En effet, ces moules doivent rester jusqu'au lendemain, et comme on produit, par chaque cuve à décomposition, 16 pains d'acides gras par opération, et qu'on fait deux opérations par jour, c'est 32 pains par cuve, et 64 pains pour deux cuves à saponifier. En cas d'une cuve de lavage par cuve à saponification, ce serait seulement 32 pains qu'il s'agirait de loger sur le terre-plein, ou dans son voisinage, sur des châssis à portée du couteau à découper.

e, conteau mécanique destiné à découper les pains d'acide gras qui ont été obtenus par le moulage. Ce couteau est placé sur le plancher général de la fabrique, en avant de la cuve à lavage ou à portée des châssis qui portent les formes

de moulage.

f. table sur laquelle on prépare les acides gras avant de les sommettre à la pression à froid, c'est-à-dire sur laquelle on les met dans les sacs. Cette table, si les dispositions locales ne l'exigent pas, pourrait être placée tout près du couteau à découper, et recevoir directement les lanières d'acides que le couteau détache des pains et qui s'y rendraient sur un plan incliné sans avoir recours à un transport, à des paniers, etc. Dans ce cas, il faudrait que le conteau fût placé sur un plancher un peu plus élevé pour que la table ne devint pas tropbasse.

g, g, presses hydrauliques verticales qui servent à extraire à froid la majeure partie de l'acide oléique que renferment les acides mélangés, et à obtenir les acides concrets. Il y a, comme on voit, deux presses semblables, une pour le service de chaque cuye à saponification.

h, h, tables pour le remaniement des acides gras avant le pressage à chaud. Ces tables sont au nombre de deux, une pour chaque presse à froid, et c'est sur elles qu'on remanie les acides concrets et qu'on les met en sacs avant de les intro-

duire dans la presse à chaud ou horizontale.

i, i, presses horizontales agissant à chaud et servant à extraire les dernières portions d'acide oléique qui souillent encore les acides concrets; elles sont également au nombre de deux, placées près des tables de remaniement, et complètent la série des appareils pour la fabrication des acides concrets bruts.

f.f. cuves fermées, munies d'un serpentin, injectant de la vapeur, et où les acides bruts refondus sont soumis à plusieurs lavages pour en opérer l'éputation. On les place ordinairement à peu de distance des presses horizontales, pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans le travail. Il faut pouvoir loger commodément dans le voisinage les formes pour le moulage des pains.

k, atelier de moulage des bougies. Il communique avec l'atelier de fabrication par un escalier placé près des cuves à épuration. Cet atelier se compose ordinairement d'une chaudière en cuivre doublée en argent et des appareils nécessaires au moulage des bougies dont nous présenterons plus tard une

description détaillée.

4, terrasse de blanchiment des bougies, c'est-à-dire où on

les expose à l'action simultanée de l'air et de la lumière.

m, chambre aux générateurs de vapeur, qui sont au nombre de deux et servent, l'un à fournir la vapeur nécessaire au service de la machine qui met en action tous les organes mécaniques de la fabrique, l'autre à donner la vapeur qu'on emploie aux chauffages des cuyes et aux presses horizontales. n, machine à vapeur destinée, 1° à élever l'eau nécessaire à la fabrique; 2° à mettre en activité, au moyen d'un arbre de couche et de communications de mouvement, l'agitateur des cuves à saponification et le couteau mécanique; 3° à mettre en mouvement les pompes des presses hydrauliques. On peut aussi utiliser sa force pour transporter et monter les fûts, les pains et faire les autres menus travaux des ateliers de fabrication et de moulage.

o, o, arbre empruntant le mouvement à la machine à vapeur n, et le transmettant à l'agitateur des cuves à saponifi-

cation et au couteau mécanique.

p, cave où coule, au sortir des presses, l'acide oléique, qui y dépose en grande partie les acides concrets qu'il entraîne toujours. On peut reprendre cet acide oleique débarrassé de ceux-ci, soît par des pompes mues par la machine à vapeur, pour le monter au niveau du sol quand on en trouve le débit, ou bien l'enlever en tonneau à l'aide de la machine pour l'expédier à destination.

q, q, caniveaux où s'écoulent les eaux chargées de glycérine et les eaux de lavage, provenant, les premières, des caves à saponification, les secondes, des cuves de lavage, etc.

r. trou au combustible.

Telle est la description générale d'une fabrique ordinaire de bougies stéariques; mais il est facile de concevoir qu'en cas de grande fabrication, où pourrait encore, pour économiser au de de conceve, confier plusieurs des opérations secondaires qui doivent s'y exécuter, au moteur mécanique de l'établissement, rapprocher aussi les appareils les uns des autres et les proportionner ou les graduer entre eux pour que le travail soit rigoureusement continu; qu'on pourrait établir des citernes pour recueillir les eaux de glycérine, dans le cas où ce produit aurait quelque valeur ou recévrait quelque application générale, ou enfin modifier la disposition indiquée, si on adoptait un autre mode de fabrication que la saponification calcaire, ou si on découvrait un autre procédé économique.

Une chose importante à connaître à l'avance, quand on établit une fabrique de bougies stéariques, c'est la force mécanique dont on aura besoin pour faire marcher l'établissement. Cette force mécanique s'emprunte aujourd'hni communément à la vapeur et s'évalue en force de chevaux-vapeur, et quoiqu'il soit assez difficile de poser un chiffre exact pour

e évaluation, attendu que tout dépend du mode de fabrion, de la disposition des bâtiments et des appareils, de la ure des travaux qu'on confie, d'une part, à la force mécaue, et, de l'autre, à celle des ouvriers, et de la part qu'on à chacune de ces forces, nous essaierons cependant de ner une idée générale de celle qui serait nécessaire dans fabrique de bougies stéariques de l'importance de celle t nous avons présenté ci-dessus le plan.

faut compter sur un demi-cheval par cuve à saponificapour mettre en action l'agitateur, et comme il y a deux es, c'est, pour ce travail, seulement une

Au total. . . 5 5

en nombre rond, 6 chevaux-vapeur pour mettre en on les principaux appareils de la fabrique. Or, comme s cette fabrique on doit produire, dans un roulement réer, jusqu'à 1,800 kilog, d'acides concrets bruts, ce serait, conséquent, une force de cheval par 300 kilog. d'acide t fabriqué; mais, en général, on ne dépasse guère 1,500 g. par jour, on 250 kilog. par force de cheval. C'est d'as cette base qu'on pourrait évaluer approximativement la ce mécanique nécessaire dans une fabrique d'acide ou de gies stéariques ; mais on conçoit qu'on est obligé de faire er ce chiffre en moins ou en plus, suivant qu'on voudra riquer des produits plus ou moins purs, prolonger l'agitades savons calcaires, pulvériser ceux-ci mécaniquement, per les pains en lanières plus menues, employer des sses plus fortes, brasser mécaniquement les bains de lavage eux d'épuration; ou faire exécuter à la force mécanique tres travaux, comme pomper l'eau d'alimentation de la udière de la machine à vapeur et celle du générateur de eur pour les chauffages, décharger les fûts, monter les ns moules à des étages supérieurs, pomper ou enlever l'ae oléique dans les caves où on le rassemble, etc. Dans cas, on serait probablement obligé de porter la force me-

canique à 8 et même à 10 chevaux, suivant la prof des puits qui fournissent l'eau; ce qui exigerait alo force de cheval par 150 kilog. d'acides concrets bruts qués, et c'est à ce chiffre, je crois, qu'il convient de s' pour ne pas éprouver de mécomptes et pouvoir roule manière plus sûre et en bonne fabrication. Toutefoi ne dissimulerons pas que, dans notre opinion, on r peut-être, pour la même quantité de produit, et sur grande fabrication, réduire un peu cette force, parc dans la fabrication actuelle, tous les appareils mob fonctionnent pas toujours à la fois et d'une manière vo Or, c'est un principe économique, dans l'établisseme usines et des fabriques, que toutes les opérations do être organisées pour qu'elles se suivent d'une manière nue, et la division du travail doit y être établie de tel que les appareils mécaniques ou les forces animales ne jamais oisives et y soient employées le plus avantageu qu'il est possible.

Il nous reste encore à donner au fabricant des gnements sur un sujet qui pourrait l'embarrasser dans blissement d'une fabrique d'acides gras on de bougies substances. Nous voulons parler de la quantité de vaper on peut avoir besoin pour les chauffages, les lavages, le de la presse à chaud, et par suite la détermination de face de chauffe, que doit présenter le générateur de destiné à ce service.

Nous supposerons, dans ce qui va être dit, qu'on fai que jour deux opérations dans chacune des cuves à saption, et qu'on saponifie dans chaque 1000 kilogrammes par opération, et que toutes les opérations ultérieure fabrication sont basées sur ces chiffres, et sur un renordinaire de 90 pour 100 en acides gras, et 55 à 60 pc en acides concrets. Cela admis, voici les quantités de nécessaires pour le service dans chaque opération.

#### 10 SAPONIFICATION.

La saponification s'opérant sur 500 kilog. de suif, a kilog. de chaux dans 1000 kilog. d'ean, ce sont ces m qu'il s'agit de porter à une température au-delà de cel biante, qu'on suppose de 12°, et suffisante pour mettre en fusion, et saponifier la matière grasse. Il faudra do

| FABRIQUE D'ALIDES CRAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 Pour fondre le suif, dont la chaleur latente est de 85° cent., le point de fusion de 33°, 500 (85 + 33 - 12) unités de chaleur, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pour une cuve à saponifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pour une opération par cuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2º DÉCOMPOSITION,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La décomposition s'applique à 520 kilog. de savon calcaire, 150 kilog. d'acide sulfurique et 1000 kilog. d'eau; elle doit s'opérer à une température soffisante, pour maintenir à l'état liquide le mélange des acides gras séparés, c'est-à-dire entre 36 à 40°, on a donc:  1º Pour le savon calcaire dont la capacité pour la chaleur est 0,15, 520 (40-12) 0,15  2º Pour 150 kilog. d'acide sulfurique d'une densité de 1,81, et chaleur spécifique de 0,35, 150 (40-12)0,35  1,470 3º 1000 kilog. d'eau, 1000 (40-12).  28,000 |
| Pour chauffer la cave à décomposition 31,654 Plus 175° de ces unités par heure pour entre- tenir la température, et pour deux heures 12,661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Au total pour une cuve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La décomposition exige en conséquence 8,863 unités de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

chaleur par 100 kilog. desuif et 14,800 environ par 100 kilog. d'acides gras obtenus.

3º LAVAGES.

a) Lavage is l'acide.

Ce lavage porte sur 450 kilog. d'acides gras mélangés, 1 à 2 kilog. d'acide sulfurique, dont le chauffage est insignifiant, et peut être négligé, et 1000 kilog. d'eau. Or, les acides gras étant extraits à l'état liquide des cuves à décomposition, on n'a besoin, pour cette opération, que de porter l'eau de lavage à 40°, ce qui donne par cuve 1000 (40-12) unités 28,000

Et pour quatre opérations par jour. . . . 112,000

b) Lavage, à l'eau pure.

Les lavages à l'eau pure exigent la même quantité d'unités de chaleur que celui à l'acide ou 28,000 unités, et comme on fait deux lavages successifs à l'eau pour une même quantité d'acides, c'est buit lavages, et en tout.

Au total pour les lavages.

336,000

Les lavages demandent, en conséquence, la production de 16,800 unités de chaleur par 100 kilog, de suif, ou de 28,000 unités par 100 kilog, d'acide.

4º PRESSAGE A CHAUD.

Pour chaque opération de pressage, qui dure de 10 à 15 minutes, il s'agit de porter 1800 à 2000 kilog. de fonte à une température de 90 à 100°. Cette fonte communique alors aux feutres, et par suite, aux acides concrets, la tempérarure nécessaire pour en faire écouler l'acide oléique. Ot, si on suppose qu'on fabrique 1200 kilog. d'acide concret, et que chaque opérations par jour; et, comme la capacité de la fonte de fer est 0,11 de celle de l'eau, il en résulte qu'en première opération, on doit dépenser 2000 (100—12) 0,11 unités de chaleur, ou.

Mais après chaque opération faite avec la célérité convenable, la fonte ne descend pas au-dessous de 60°. Donc, à chaque opération saivante, il ne s'agit que de fournir 2000 (100—60—12)0,11 ==6,160 unités, ou pour 11 opérations.

67,760

Au total pour le pressage à chaud. 87,138

69

at en conséquence, pour le pressage à chaud, 4,300 de chaleur euviron par 100 kilog. de suif, ou 7,600 ar 100 kilog. d'acides.

### 5º ÉPURATION.

eut épurer 600 kilog. d'acides concrets à la fois, avec ages, savoir : un à l'eau aiguisée d'acide sulforique, et l'eau pure. On a donc pour première opération : fusion de l'acide concret, dont la chaleur latente est et le point de fusion de 65°, et qui exige 600 (754-65

| oo kilog. d'eau, 1000 (65-12).                                                                                                                        | 76,800<br>53,000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Au total                                                                                                                                              | 129,800          |
| pour deux opérations.<br>la seconde opération, les acides étant<br>fusion, on n'a qu'à chauffer l'eau, ou à<br>r 50,000 unités, et pour quatre opéra- | 259,600          |
|                                                                                                                                                       | 200,000          |

En tout pour l'épuration. . . . 459,600 iration des acides exige en conséquence 22,980 par 100 le suif, et 40,000 unités environ par 100 kilog. d'a-

| umant ces quar<br>aponification |                                                                             | 474, 708          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| decomposition.                  | 1111111                                                                     | 336,000           |
| ressage à chau<br>puration      |                                                                             | 87,120<br>459,600 |
|                                 | Total                                                                       | 1,534,688         |
| surélévation d                  | dra d'ajouter environ<br>le la température des<br>ns, fuites, pertes, ainsi |                   |

ant ce total par 55e, on a le nombre de kilog, de vapeux

qu'il faudra produire pour les chauffages, et en opérant division, on trouve 3,488 kilog. environ.

Pour produire ces 3,488 kilog, de vapeur, en supposan 1 kilog, de bonne houille évapore, terme moyen, 6 kilog, on on aura besoin d'environ 581 kilog, de houille, ou de

peut-être 8 hectolitres de houille.

Et comme dans des générateurs bien établis, et cha avec soin, on obtient 20 kilog. de vapeur par heure e mêtre carré de surface de chauffe, on voit qu'en supp qu'on travaille pendant douze à quinze heures consécu il faudra une surface de chauffe de 12 à 14 mètres c pour produire la quantité de vapeur dont on a besoin po chauffages.

Enadoptant tous ces chiffres, et supposant une produ journalière de 1200 kilog., on trouvera qu'il faudra produire 100 kilog. d'acides concrets epurés, ou de bo

d'acides gras, savoir :

160,000 unités de chaleur environ.

300 kilog, de vapeur. 50 kilog, de houille.

1 mètre carré environ de surface de chauffe por générateur destiné au chauffage, et inde damment du générateur, pour le service machine à vapeur.

Nous bornerons là les considérations que nous avons cr voir présenter sur l'établissement d'une fabrique d'acide rique ou de bougies stéariques, quoique nous soyons les miers à reconnaître tout ce qu'elles offrent d'incompl d'incertain ; mais ce sujet est si compliqué, il est si comp ment sous la dépendance de la capacité, des moyens, de tivité du fondateur de l'établissement, ainsi que sous l'er des circonstances locales, qu'il faut absolument faire un quête préalable pour chaque cas particulier, et que des r générales, quelle que soit l'étendue qu'on leur donne ou quelque netteté qu'on les formule, ne jeteraient pas beau de lumière dans l'esprit de celui qui ignore, ou n'apprendr rien à celui qui sait. C'est l'expérience, la pratique et les naissances économiques qui doivent présider à la fond d'un nouvel établissement, et encore ne suffisent-elles pas jours pour permettre de saisir d'un seul coup-d'œil la port l'avenir d'un nouveau procédé, ou d'une découverte, ou n les résultats des variations accidentelles dans les condi ordinaires du problème qu'on se propose de résoudre.

# TROISIÈME PARTIE.

ES MATIÈRES PREMIÈRES DONT ON FAIT USAGE DANS LA FABRICATION DES ACIDES GRAS CONCRETS, ET DES BOUGIES FAITES AVEC CES ACIDES.

Après avoir exposé les propriétés générales des principales ubstances qui composent presque tous les corps gras, nous asserons à la description de celles qu'on trouve le plus communément dans le commerce, et qui servent de matières prenières à notre industrie, en faisant connaître en même temps et et sous lequel on les livre aux fabricants d'acides concrets et de bougies.

## CHAPITRE PREMIER.

DES MATIÈRES GRASSES ANIMALES ET VÉGÉTALES.

### SECTION IT.

#### DES SUIFS.

On donne en général le nom de suif aux matières grasses d'une plus ou moins grande solidité, qu'on extrait du corps des animaux domestiques ruminants, après qu'ils ont été battus. Dans une acception plus spéciale, le mot de suif désigne plus particulièrement la graisse qu'on recueille sur le corps des bêtes à laine, mais la majeure partie des suifs qu'on rencontre dans le commerce, sont souvent des mélanges de graisses de bœaf, de vache, de veau, de bouc et de mouton. Toutefois, c'est le suif de mouton qui est le plus recherché et celui qui sert ordinairement à la préparation des plus beaux produits.

Les suifs, provenant des animaux domestiques ruminants, sont plus ou moins blancs, solides, insipides ou odorants, par des causes naturelles ou accidentelles, qu'il n'est pas tonjours facile de saisir, et qui, d'ailleurs, paraissent dépendre de cixconstances infiniment multipliées et variées; nous citerons cet égard quelques observations empruntées probablement à la pratique, et qui peuvent servir, en quelque sorte, de guide,

dans l'appréciation de la qualité des suifs.

Le suif qui entoure les reins est en général plus ferme, plus solide que celui qu'on trouve dans le tissu cellulaire ou les intestins des animaux, et celui-ci diffère lui-même du suif emprisonné dans les chairs.

Le suif des animaux châtrés est presque toujours plus mou et moins ferme que celui des animaux entiers. Ainsi, le suif des bœuss a moins de consistance que celui des taureaux et des vaches, et celui des moutons moins de fermeté que celai des beliers et des brébis.

Généralement parlant, le suif des animaux femelles a ples de mollesse que celui des mâles, exemple : le suif de la vache, et le suif du taureau.

Dans les jeunes snimaux, la graisse est blanchâtre et trèsconsistante après la mort. La graisse jaunit à mesure que l'animal avance en âge et prend une odeur et une saveur particulières. En comparant celle du veau à celle du bœuf, on saissit facilement cette dernière différence; néanmoins, c'est chez les animaux parvenus à tout leur état de perfection et de maturité, qu'on trouve le suif le plus beau et le plus propre à la fabrication des bougies.

On nous a assuré que les bêtes précoces, qui atteignent à un âge peu avancé l'état de maturité, ne donnaient point un suif d'une consistance et d'un rendement aussi considérable que celles moins précoces et qui atteignent plus tard cette maturité, et l'on citait entre autres la race de Durham ou ses croisements, parmi les bêtes à cornes et les moutons anglais des

races Dishley et New-Kent, parmi les races ovines.

Le climat, par une prévision même de la nature, influe sensiblement sur la qualité du suif des animaux. Dans les climats chauds et tempérés, les suifs observés sur les animaux vivants paraissent avoir plus de consistance et de solidité que dans les pays froids, où l'on remarque qu'ils sont moins fermes et moins cassants. Il en serait de même relativement aux animaux de montagnes comparés à ceux de la plaine, sous un même climat, c'est-à-dire que les premiers donneraient un suif moins dur que les seconds, mais c'est une assertion qui a besoin d'être confirmée par une observation attentive.

"C'est un fait, dit M. Watt, qu'on ne trouve cité dans aucun ouvrage scientifique, que les quantités relatives

oléine et de stéarine que renferment les graisses et les huidépendent de la température des localités où elles ont été
odnites. Toutes les huiles végétales des pays froids sont
incipalement composées d'oléine, tandis que celles des pays
auds renferment une proportion telle de stéarine qu'elle les
od solides à la température ordinaire de l'atmosphère. La
raisse de tous les animaux dans les pays froids renferme
assi une très-grande proportion d'oléine comparée avec
elle des pays tropicaux, et le but de cette prévision de la
ature est évident, car s'il en était autrement, la graisse, dans
e premier cas, se durcirait à un point extrême dans le tissu
téolaire, tandis que dans le second, elle deviendrait molle et
nide et complètement impropre aux fonctions musculaires.

Cette importante loi s'observe particulièrement dans le ègne animal. Dans toutes les familles à sang froid, la graisse st huileuse ou liquidée, tandis qu'elle est solide dans celles à ang chaud; les poissons, par exemple, donnent de l'huile, et es animaux terrestres possèdent principalement du suif.

e Pour montrer l'influence de la température du sang sur état de la graisse, il suffit d'observer l'ordre universel suivant, pu'on trouve dans le corps animal : plus on approche de l'intérieur du corps, plus est grande la proportion de la stéarine, et plus on s'en éloigne, plus augmente celle de l'oléine. L'avantage d'une semblable disposition est évident, car non-teulement elle facilite mieux le mouvement, en particulier, dans les temps et les climats froids, mais la stéarine, à l'intérieur, maintient mieux à leur place et garantit mieux par sa fermeté les organes compliqués et délicats de la vie.

Enfin, un autre fait non moins remarquable, c'est que plus la graisse renferme de stéarine, plus est délicat le tissu cellalaire dans lequel elle est enveloppée, et plus elle contient d'oléine, plus le tissu est épais et solide. Tous ces faits de l'économie animale sont encore peu étudiés ou mal compris, mais n'en méritent pas moins toute notre attention.

Nous ajouterons encore un mot au sujet de la consistance des matières grasses dans les pays chauds. M. J. B. Royer, qui a longtemps demeuré à la Havane, où il s'est livré, pendant de longues années, à la fabrication de la chandelle, nous a confirmé que dans ce pays le suif est d'une richesse extrême en stéarine et qu'il permet d'y fabriquer des chandelles d'une grande fermeté et qui ne se ramollissent pas même pendant les temps les plus chauds, sous ce climat brûlant.

La saison influerait aussi notablement sur la consistance du suif, et les ammanx abattus en été n'ont jamais , dit-on , un suif anssi solide que ceux abattus en hiver.

Mais de toutes les circonstances, qui peuvent influer sur la nualité du suif, il n'en est pas de plus prépondérante, ou qui la modifie plus profondément, que la nourriture ou le mode

d'alimentation:

Ainsi, les bouchers distinguent facilement au toucher, les ammaux qui ont été engraisses avec les tourteaux d'eillette, de lin, de colza, de navette ou de cameline, ou bien avec des soupes on des buvees faites à la graine de lin, et en offrent, presque constamment sur les marchés de l'approvisionnement de la capitale, un prix moins elevé, en grande partie, parce que le suif de ces animaux a moins de consistance, donne plus de déchet et est moins recherche, ou d'un prix moins eleve que celai des bêtes nourries autrement.

Il en est de même des animaux engraisses avec les résidus des fabriques de sucre de betteraves, les résidus des distilleries de pommes de terre, des brasseries, des féculeries, etc. qui donnent tous une graisse d'une moindre consistance.

Les auimaux qu'on nourrit et engraisse aussi avec des sonpes, des buvées , des aliments cuits et délayés d'eau , se tronvent également dans le même cas; et, en général, plus les aliments sont mons, charges d'humidité et éleves à une certaine température, plus ils donnent un tissu cellulaire lache, et plus aussi le tissu aréolaire se remplit de matière adipeuse, mollo et sans consistance.

Au contraire, plus l'alimentation consiste en aliments solides, secs et donnés froids, plus aussi cette matière prend de fermete dans les tissus. Ainsi, une alimentation aux turneps, aux raves, aux carottes, aux pommes de terre et aux rutabagas, donne dejà des suits plus fermes et plus solides ; les glands, les faines, les marrons d'inde, sont encore supérient sous ce rapport; et enfin, c'est l'engraissement à l'érable, aux lourrages sees, et surtout avec le grain, qui donne les suifi les plus beaux, les plus fermes et les plus consistants; c'est même ajusi qu'on cherche à expliquer pourquoi les suis de Russie ont une consistance qui les fait préférer à ceux des boufs indigenes; dans ces climats froids et rigoureux, où in mauvaise saison dure neuf mois, les bœufs sont ainsi nourris à l'étable avec des aliments secs, pendant toute cette periode de l'année.

L'engraissement au pâturage, ou celui avec un mélange de fourrages verts et d'aliments secs, tient le milieu entre les précédants, et, en général, le suif d'herbe acquis en liberté et avec jouissance du mouvement de l'air et de la lumière, par les animanx à l'engrais, est un des plus beaux et des plus re-

cherchés.

On remarque surtout chez les bêtes à cornes, des suifs qui sont plus ou moins blancs, plus ou moins colorés ou jaunes; or, cette couleur est à la fois un attribut de race, une consequence du mode d'alimentation, ou du climat et de l'âge. En général, dans les races perfectionnées, le suif est blanc, tandis que chez les races communes, il peut acquérir une teinte plus ou moins jaunâtre. Les bœufs normands ont généralement la graisse blanche, tandis que d'autres bœufs, venant du centre et de la partie occidentale de la France, ont souvent la graisse jaune. Quant au mode d'alimentation, il influe aussi sur la couleur du suif, c'est ainsi que les bænfs d'herbe, ou ceux engraisses au grain, out presque toujours la graisse blanche, tandis qu'on assure que ceux alimentes avec des carottes, des citrouilles, des giraumons, on qui mangent des renoncules dans les paturages, ont la graisse jaune. Les suifs provenant des animaux élevés dans le nord, paraissent avoir une blancheur naturelle et matte qu'on ne retrouve pas toujours dans ceux des animaux du midi. Enfin, nous avons déjà dit que la graisse avec l'age se colorait en jaune et devenait plus odotante.

Généralement parlant, le suif des bêtes ovines est plus

constamment blanc que celui des bêtes bovines.

Quant à l'odeur et à la sapidité des suifs, ou trouve encore à cet égard des différences assez marquées, surtout aussi relativement au suif des bètes à cornes. C'est ainsi que le suif le plus consistant, le plus blanc et le plus cassant, est généralement, à l'état frais, plus insipide et plus inodore que les suifs mons, jaunes et huileux; que les suifs du nord ont moins d'odeur et de saveur que ceux du midi; que les suifs des jeunes animaux sont dans le même cas, par rapport aux animaux plus âgés, et enfin que les races exercent une influence sur ces propriétés organoleptiques, quelques-unes donnant toujours des suifs sapides et odorants; d'autres, des produits qui sont inodores et insipides.

Une autre remarque intéressante aussi à ce sujet, c'est que les races perfectionnées, surtout celles qui arrivent de tresbonne heure à leur maturité; celles qu'on est dans l' d'engraisser sans les faire travailler, offrent un suif ; pide et plus inodore que celles qu'on est dans l'usage labourer on traîner des fardeaux, ou qu'on n'engr lorsque leurs forces commencent à faiblir. Enfin monde sait que le mode d'alimentation des herbivor immédiatement sur la saveur et l'odeur de leur lait chair et de leur graisse, et que les bœufs nourris aux t de graines oléagineuses, ont constamment un suif d'u forte et désagréable. Ce sont, du reste, des faits que chercherons pas à expliquer, et dont la physiologie o mie pourraient seules rendre compte.

Relativement au suif de mouton et de bonc, M. a prouvé depuis longtemps que leur odeur forte et pé était due à une matière particulière, à laquelle il a

nom d'hircine.

Du reste, il ne faut comparer entre eux que des même âge et dans les mêmes conditions, pour juger couleur, de leur saveur et de leur odeur, car tout l sait qu'avec le temps les suifs, même ceux de mouton de leur blaucheur, et qu'ils acquièrent une saveur odeur fortes, état qu'on a désigné sous le nom de ra

Pour que le suif possède toutes les qualités qu'on chercher dans une race, il faut que les individus de soient dans un état hygiénique satisfaisant et dans ditions d'intégrité parfaite, relativement aux organes Ainsi, un animal malade perd non seulement chaqumatière adipeuse déposée antérieurement dans son ti laire; mais, de plus, cette matière perd de sa consistan autre côté, un animal faible, languissant, et dont la physiologique n'est pas parfaite, acquiert peu de gi celle-ci est molle et sans consistance. Ce sont là, des observations qui n'ont pas échappé aux engrais dont ils font leur profit.

En général, les fabricants d'acides gras et de bouriques donnent assez volontiers la préférence aux grasses qui out déjà acquis un degré de rancidité a noncé, carcette rancidité provient d'un commenceme génation, et quoique la proportion d'acides gras procette oxygénation soit peu considérable, comparativelle qui n'est pas encore passée à l'acidité, cenandirésulte, comme dans beaucoup d'autres opération

ce commencement de changement d'état d'une partie de atière grasse favorise, lors de la saponification, celui du de la masse.

### Des différentes espèces de suifs.

es suifs qu'on rencontre le plus généralement dans le merce pour la fabrication des chandelles, du savon de et pour celle des bougies stéariques, sont ceux des bétes rues et des bêtes à laine, qu'on designé communement les noms de suifs de bœufs, suifs de mouton. Souvent ne on la déja dit, ces deux sortes de suifs se trouvent le commerce à l'état de mélange, ou bien ont êté fondus mble, chose qui ne saurait être indifférente, pas plus au cant de bougies qu'à celui de chandelles, qui ont, au cone, interêt à separer les suifs de mouton de ceux de bœuf, use de la supériorité des premiers, pour ces genres de cauon.

suif de bænf, est une matière grasse plus ou moins blanou blanc jaunâtre, d'une odeur qui lui est propre, faible, ui n'est pas désagréable quand il est à l'état trais; d'une air douce, onctueuse. Après avoir élé fondu, il commence figer à 37° centigrades, et sa température moute alors à 39°. Il exige quarante parties d'alcool bouillant d' de poids spécifique pour se dissoudre. Il contient environ cois quarts de son poids de stéarine, qu'on en sépare en d'au moyen de divers procédés que nous férons conre plus loin.

stearine du suif de bœuf est blanche, grenue et cristal-Elle ne fond qu'an-dessus de 44°, et peut ensuite être reie jusqu'à 39° sans se figer; mais aussitôt qu'elle se fige température monte à 44°. La surface de la masse solidist unie et consiste cependant en un assemblage d'aiguilles illines microscopiques. Cette stearine est demi-translucomme de la cire blanche. 100 parties d'alcool auhydre issolvent par l'ebullition 15,48 parties. Par la saponifica et le donne 0,951 d'acides gras, et moins d'acide stearique la stearine de suif de moutou. Après avoir ete fondus cir les commèncent à se figer à 54°, et sont complètement lifes à 52. L'abline de suif de bœuf est ricolore et presque ore; elle a un poids specifique de 0,913; 100 parties d'alcoul dre en dissolvent 123,4 parties à la temperature de 75°, la saponification, elle donne 0,966 d'acides gras.

I

Le suif de bœuf renferme des proportions variab vant sa consistance, son mode de production ou d'ext sa provenance, etc., de stéarine, de margarine et c ainsi que d'une matière extractive jaune, de carbona chlorhydrate de potasse, qu'on peut lui enlever en l bouillir avec l'eau.

Nous avons vu précédemment quelles sont les tran tions que lui font éprouver les acides azotique et sul nous ne reviendrons donc pas sur ce sujet; seuleme ajouterons que, quand on le fait bouillir avec son po cide chlorhydrique, il ne se forme que 22 pour 100

oléique et un peu d'acide stéarique.

Le suif de mouton ressemble assez extérieuremen de bœuf, mais, à l'état frais, il est d'un blanc plus ; ce même état, il est inodore, et, exposé à l'air, il 1 pas à acquérir une odeur légère et particulière qui, p passe à la rancidité. Lorsqu'ou le fait fondre, il co quelquefois à se figer à 37° centigrades, et, au mom se solidifie, cette température monte à 39°. Quel aussi, il ne se fige qu'à 40°, mais alors sa températur jusqu'à 41°. Il faut 44 parties d'alcool bouillant du p cifique 0,821 pour en dissoudre une de ce suif. Sa est blanche et moins brillante, ou plus mate, que suif de bœuf; elle commence à se solidifier à 37° température monte alors à 44°. Suivant M. Bracon: parties de suif de mouton renferment 30 d'oléine stéarine. La stéarine concrète a une surface unie, laisse apercevoir des traces de cristallisation au se masse où le refroidissement s'est opéré avec le plus teur. Elle est à demi-translucide; 100 parties d'alcor dre et bouillant en dissolvent 16,09 parties. Par la sa tion, elle donne 8 parties de glycérine et 965 parties gras, en tout 104,5 parties, dont 4,5 d'eau fixée, q mencent à se figer à 54°, et sont complètement solid Son oleine est incolore; elle a une faible odeur de mouton et un poids spécifique de 0,913; 100 parties anhydre en dissolvent 80 parties à 75°. Par la saponi elle donne 0,89 d'acides gras avec un peu d'acide l De 100 parties de suif de mouton saponifiées, on obti d'acide hircique pour produire 0,3 d'hyrciate de C'est cet acide qui constitue en grande partie la mati rante du suif de mouton.

La petite quantité d'oléine que renferment les suifs de mouton, la grande proportion, au contraire, d'acide stéarique qu'on y rencontre, l'aspect un peu moins cristallin de cet acide, doivent le faire rechercher par les fabricants de bougies stéariques, de préférence aux suifs de bœuf, quand ces denx matières grasses n'ont pas été mélangées et fondues ensemble.

Le suif de mouton a été analysé par M. Chevreul, ainsi que sa stéarine et son oléine. Voici la composition de ces corps :

|           | Suif.   | Stéarine. | Oléine. |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Carbone   | 78.996  | 78.776    | 79.354  |
| Hydrogène | 11.700  | 11.770    | 11.090  |
| Oxygène   | 9.304   | 9.454     | 9.556   |
|           | 100.000 | 100.000   | 100.000 |

Suif de bouc et de chèvre. Cette matière grasse, qu'on rencontre en faible quantité dans le commerce des snifs, ressemble au suif de mouton, mais elle s'en distingue par une odeur
particulière encore plus prononcée et plus désagréable, qui
rappelle entièrement celle qui est propre à l'animal dont elle
provient. Cette odeur dépend de la matière grasse particulière
qu'il contient, et à laquelle M. Chevreul a donné le nom
d'hircine, et qui, lorsqu'on sépare le suif en ses deux principales parties, stéarine et oléine, suit cette dernière, dont l'odeur devient plus prononcée encore. Pendant la saponification de l'oléine, l'hircine se saponifie anssi et donne naissance
à de l'acide hircique, qui ne se fige pas à zéro, est peu soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool, en formant avec les
bases différents hirciates encore peu étndiés.

La graisse de porc, axonge ou saindoux, est blanche ou faiblement jaunâtre et molle à la température ordinaire. Sa fusibilité varie, suivant les diverses races de porcs, entre 26° et 31° centigrades. Au moment où elle se fige, cette température augmente un peu. D'après Saussure, son poids spécifique à 15° serait de 0,938, à 50° de 0,8918, à 69° de 0,8811, et à 94° de 0,8628, toujours comparée à celle de l'eau à 15°.

Suivant M. Braconnot, lorsqu'on la presse longtemps et avec force à la température de zéro degré, dans du papier brouillard, celui-ci lui enlève 0,62 de son poids d'une oleine incolore qui reste liquide même par un grand troid. Selon M. Chevreul, l'oléine de la graisse de porc a un poids spécifi-

que de 0,915, et 100 parties d'alcool anhydre bouillant en dissolvent 123 parties; la dissolution commence à se troubler à 62°. La stéarine, qui reste après qu'on a extrait l'oléine et qui ne constitue plus que les 0,38, est inodore, translucide, sèche et grenue. Après avoir été fondue, elle reste liquide jusqu'à ce que la température soit descendue à 38°, elle commence alors à se figer, et la température remonte à 43°. Sa surface est inégale et manifestement composée de petites aignilles cristallines.

Si on laisse la graisse de porc exposée à l'air pendant longtemps, elle devient jaune et rance, acquiert une odeur forte et rougit le papier de tournesol. Il se dégage alors un acide gras

volatil analogue à l'acide caproïque.

100 parties de graisse de porc donnent, par la saponification, 8,8 parties de glycérine et 95,9 d'acides stéarique, margarique et oléque, qui, après avoir été fondus, commencent à se figer à 54° et sont complètement solides à 52°; en tout, 104,7 parties, dont 4,7 d'eau fixée par la saponification. L'olèine donne 94 parties d'acides gras et 9 de glycérine.

La composition de la graisse de porc, examinée par

M. Chevreal, a donné les résultats suivants :

| Carbone              | Oléine.<br>79.030 | Graisse.<br>79,098 |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Hydrogène<br>Oxygène | 11.422<br>9.548   | 11.146<br>9.756    |
| Place and the Table  | 100.000           | 100,000            |

La graisse analysée fondait entre 29° et 31°.

### SECTION II.

## DE L'HUILE DE PALME

L'huile de palme, qui fait aujourd'hui l'objet d'un commerce considérable, et qu'on apporte des côtes d'Afrique en Europe, où elle sert à la fabrication des savons, à celle des bougies stéariques, au graissage des boîtes de roues pour les vehicules qui citculent sur les chemins de fer, etc., est tirée, sui vant les uns, par décoction, et suivant les autres, par expression, de l'amande ou du fruit d'une espèce de palmier trescommun en Guinée et au Sénégal, et auquel les botanistes ont donné le nom d'Elais Guianensis.

D'autres palmiers que le précédent, entre sutres le cocos

nucifera, le socos butyracea, et l'areca oleracea, fournissent aussi des huiles solides qui diffèrent à peine de l'huile de palme, qui peut-être lui sont mélangées dans les produits du

commerce, et dont nous parlerons plus loin.

L'huile de palme a une consistance de beurre et une odeur particulière assez agréable, qu'on a comparée à celle de l'ris; sa saveur est d'abord douce, puis légèrement piquante, et sa couleur est orangée: avec le temps, cette couleur blanchit, surtout lorsque l'huile acquiert une saveur rance. Cette huile est plus légère que l'eau. Elle entre en fusion à une température qui varie, pour l'huile brute, de 27° à 29° centigrades, et reprend son état solide quand elle repasse à la température ordinaire.

L'alcool à 36° Baumé dissout à froid une petite quantité d'huile de palme; ou peut l'en précipiter en flocons blaucs au moyen de l'eau froide; mais, en la liquéfiant, la couleur jaune reparaît. L'alcool bouillant en dissout une plus grande quantité; mais, en refroidissant, l'excèdant se précipite.

L'éther sulfurique dissont à froid l'huile de palme en toute proportion, la rend fluide et forme un liquide jaune orangé; cette dissolution étant exposée à l'air, l'éther se volatilise, et

l'huile se concrète.

L'éther acétique la dissout aussi, mais plus lentement; en cet état, les alcalis ne lui font éprouver aucun changement. En y ajoutant de l'eau, l'huile reste combinée à l'éther acétique.

Les alcalis se combinent très-bien avec l'huile de palme, et les produits de cette combinaison sont des savons plus ou

moins solides, suivant l'alcali qu'on a employé.

Avec la potasse, le savon est lisse, jaune, demi-transparent et manque un peu de consistance. Avec la soude caustique à 36°, le savon est plus ferme et un peu moins jaune, plus opaque et très-lisse. L'ammoniaque se comporte avec l'huile de palme, comme avec les huiles fixes.

L'huile de palme, traitée par les acides sulfurique et azotique, ou bien distillée à feu nu, ou bien combinée avec le protoxyde de plomb, ainsi que dans une foule d'autres réactions, se comporte, à fort peu de chose près, comme les grais-

ses et les huiles.

Sur 100 parties en poids d'huile de palme, M. Payen a obtenu 30 parties d'une substance blanchâtre solide, un pea moins ductile que la cire et fondant à + 48° centigrades.

L'huile fluide qui se sépare alors, est à la température de 1 légèrement jaunâtre, facile à saponifier et donnant un sa

assez blanc et d'une odeur légèrement aromatique.

La substance solide que fournit de cette manière l'huile palme, est non pas de la stéarine, de la margarine, mais principe gras particulier, auquel on a donné le nom de p mitine, qui a la plus grande ressemblance avec la margarine est beaucoup plus décomposable, par l'entremise des alcal que la stéarine et l'oléine ; c'est avec ce corps gras qui. la saponification, se transforme en acide palmitique, qu fabrique des bougies, ainsi que nous l'expliquerons plus la

Les substances étrangères, telles que l'albumine végétale mucilage, qui se rencontrent dans l'huile de palme bru exercent sur elle une action remarquable; elle éprouve i décomposition des combinaisons glycériques, par laquelle acides gras sont mis en liberté, ainsi que la glycérine, qui sé pare sans altération. Cette décomposition, qui est cont sous le nom de rancissement, état sous lequel nous arr presque toujours l'huile de palme, est donc favorable traitement de cette substance et à son application à la fab

ca tion des bougies palmitiques.

Nous avons dit que l'huile de palme arrivait en Euro do ns un état plus ou moins avancé de randicité, c'est-à d renfermant plus ou moins d'acides libres, non plus combin ave c la glycérine. La quantité de cet acide libre augmer avec l'age, et en même temps le point de fusion s'élè MMl. Pelouze et Boudet ont trouvé, dans l'huile de pal récente, 113 d'acide libre; dans celle fondant à 31" cen gra des, 1 172, et dans une autre, qui fondait à 369, jusq 45 de son poids. Chez l'huile de palme très-ancienne, point, de fusion s'élève jusqu'à 370.

### SECTION III.

## DE L'HUILE DE COCO.

Less noix du cocotier (cocos nucifera, cocos butyracea) for nissent une substance que ses caractères physiques place dans le groupe des corps gras fixes. Elle se compose d'un u lange, à proportions variables, de deux graisses, l'une solid l'au tre liquide; c'est une matière blanche douée d'une ode sua ve lorsqu'elle est récente, et d'une consistance onctueur Elle fond à + 20° et se fige à + 18° degrés. On la prépa

l'état où la fournit le commerce, en exprimant les fruits ches du cocotier, entre des plaques métalliques préalaent chausfées, on plus simplement, en les faisant bouillir l'éan.

d. Pelouze, Boudet, Brandes et Bromeis se sont occupes ssivement de l'étude de l'acide gras renfermé dans le re de coco. On l'avait confondu d'abord avec l'acide élavs. M. Bromeis a reconnu que la distillation ne paraissait aire subir aucune sorte de décomposition, circonstance

e distingue de l'acide élaïdique.

s produits de la saponification du beurre de coce brut stent en proportions variables, mais très-grande, d'acide ne et de glycérine, et d'un acide solide, difficile à obtedir, auquel on a donné le nom d'acide cocinique, et nous avons décrit précédemment. Il existe aussi, suivant t-Evre, dans le beurre de coco, un acide gras fusible et il, mais sur lequel on possède encore peu de renseigne-

ci encore quelques renseignements que nous trouvons

hirile au beurre de noix de coco.

patrie du palmier, qui produit ce beurre, paraît être les péminsules de l'Inde, principalement les côtes de Maladus du Bengale, ainsi que Ceylan, les Maldives et Siam. On aussi qu'il existe au Brésil. La noix de cet arbre, qu'on ne copperah dans le commerce, et qui fournit ce beurre, étudiée par Tindall, qui a trouvé qu'elle renfermait au s 60 pour voo de matières grasses, concrètes et fluides, i en extrait aisément par des élévations successives de la érature et des pressions intermédiaires des tourieaux. Le éur beurre de coco vient de Ceylan, et celui qu'on trouve le commerce fond à environ 20°, température à laquelle probable qu'il a été exprimé.

### SECTION IV.

### AUTRES MATIÈRES GRASSES VEGETALES SOLIDES.

dépendamment de l'huile de palme et du beurre de noix co, on connaît encore dans la science ou dans le come e un assez grand nombre de matières grasses solides ou res, renfermant probablement des acides analogues à ceux ique, margarique, palmitique et cocinique, et qui, par équent, pourraient servir à la fabrication des bougies, si

on les importait en assez grande abondance et à des prix assez modérés pour entrer en concurrence avec les matières grasses ordinaires.

Pour ne pas nous étendre sur ce sujet au-delà des bornes nécessaires, nous nous contenterons de rappeler ici que M. Ed. Solly, chimiste de la Société royale d'Agriculture de l'Angleterre, a eu récemment l'occasion d'examiner plusieurs des matières grasses solides on beurres, comme on les appelle quelquefois, que fournit le règne végétal, et qu'il a rangé ainsi qu'il suit, tous les végétaux qui produisent ces beurres, par-

venus jusqu'à ce jour à sa connaissance.

1º Theobroma cacao, L., et autres espèces de theobromas. 2º Vateria Indica, L.; arbre à suif de Canara, qui fournit en même temps une excellente résine ressemblant à la copale, et une graisse solide dont on fabrique des chandelles. 3º Pentadesma butyracea, G. Don. 4º Carapa Touloucouna, Guill, et Perrott. 5º Carapa Guianensis, Aubl. 6º Stillingia sebifera, Mich. Le suif qui provient de l'enveloppe cellulaire des semences est blanc pur, peu ou point odorant, plus dur que le suif ordinaire, fondant à 37° centigrades. La noix renferme aussi une huile jaune pâle, fluide à la température ordinaire. 7º Bassia butyracea, Roxb., fournit le beurre de Chorée ou de Galam, qui est blanc pur, de la consistance du suif, et reufermant 82 pour 100 de stéarine, et 18 d'oleine; on en mélange souvent à l'huile de palme. 8º Bassia longifolia, L. oo Bassia latifolia, Roxb. 100 Bassia? Parkii, G. Don. Beurre blanc, ou légèrement grisâtre, presque sans odeur, de la consistance du bearre ordinaire, et fondant à 36°. Il consiste en 56 parties de matière solide, et 44 d'une huile fluide. 110 Laurus nobilis, L., et autres espèces de lauriers, 12º Tetranthera sebifera, Nees. 13° Cinnamomum Zeylanicum, Nees. 14° Myristica moschata, L. 15º Virola sebifera, Aubl. 16º Cocos nucifera, L., qui donne l'huile de palme, et probablement les autres espèces du genre. 17º Elæis Guineensis, Jacq., et autres palmiers, tels que Euterpe oleracea, Mart., et OEnocarpus distichus, Mart , dont on croit que les produits gras entrent dans l'huile de palme du commerce. Indépendamment de ces derniers (11 à 17) beurres qu'on se procure en grande quantité, et dont on connaît l'origine, M. Solly en a mentionné deux autres d'origine inconnue: le Minna Batta, décrit par le docteur Thomson, et une graisse verte solide, qu'il a reçue de Bombay sous le nom de kinknail.

Enfin nous citerons l'arbre à beurre de Shea, Get arbre a été découvert par Muugo-Park en Afrique. Ses semences produisent une grande quantité de matière grasse dont les naturels font usage comme de beurre. Cette matière est dure comme le suif, et peut servir à faire des chandelles qui brûlent trèsbien. Quelques-unes de ces chandelles ont été mises sous les yeux de la section de botanique de l'association britannique, lors de la réunion annuelle de cette société en 1846.

On ne tardera sans doute pas, par suite des relations plus etendues avec la Chine, à voir paraître aussi sur les marches de l'Europe, les produits de l'arbre à suif (stillingia sebifera) mentionné plus haut, qui croît en abondance dans les vallées de l'île de Chusan, où on recueille, chaque année, des quanfites considérables du suif et de l'huile que fournissent les semences de cet arbre. Le suif qu'on prépare en chauffant les semences, par le broyage et l'expression, à l'apparence d'une farine grossière de graine de lin; on le soumet à chaud à la pression, etil s'en écoule une matière grasse demi-fluide, asset pure, et presque blanche, qui durcit par le refroidissement, et se transforme en une masse cassante. Certe masse, ainsi que les chandelles qu'on en fabrique, sont un peu molles dans les temps chauds; mais on donne de la consistance à celles-ci en les plongeant dans de la cire en fusion, qui leur donne une enveloppe plus consistante.

## CHAPITRE II.

### DES SUIFS ET GRAISSES DE DIVERSES PROVENANCES

Dans quelques pays où l'on fabrique des savons de suifs, on distingue les matières en suifs à savon, et suifs à chandelle, cest-à-dire qu'on donne la préférence, pour le premier objet, suis suifs mous, gras et moins purs, et qu'on réserve pour le recond, les suifs les plus fermes, les plus purs et de la plus belle qualité. Quant au fabricant de bougies stéariques, une seule chose doit lui servir de guide, c'est la quantité de stearine et de margarine que confiennent les matières premières qu'il veut mettre en œuvre. Plus cette proportion est considerable dans ces matières, plus elles ont de prix pour lui, et à tet egard, quoique la printique donne aux fabricants un coupd'oil sur et exerce pour juger de la proportion de stéarine et de margarine qu'elle renferme, cependant, il est une foule.

d'occasions où des essais de laboratoire en petit seraient d'une grande utilité pour déterminer d'une manière parfaitement d'orrecte le prix de matières offertes, ou celui qu'on pourrait généralement offrir pour les suifs indigènes de telle ou telle localité, ou pour ceux de provenauce étrangère; d'ailleurs, ces essais serviraient à découvrir les fraudes qui s'exercent souvent avec une audace incroyable sur ces articles de commerce.

Les suifs français sont généralement d'assez bonne qualité, surtout ceux de la partie septentrionale de la France et de Paris. Ils sont bien fondus, débarrassés assez complètement des membranes, et propres à être mis de suite en œuvre, mais

aussi en général d'un prix élevé.

A Paris, les suifs se débitent sous la forme de pains, qui est celle qu'on leur donne dans les foudoirs des abattoirs publics; mais dans les autres localités où les bouchers n'ont pas de fondoirs, ils recueillent le suif des animaux qu'ils abattent, le font sécher dans des séchoirs bien aérés, et le vendent ainsi sous le nom de suif en branche, aux chandeliers, aux fondeurs

ou aux fabricants de hougies stéariques.

Du reste, nous dirons ici que si le chandelier doit s'attacher à repousser les suifs mal préparés, vieux ou rances, qui communiqueraient à ses produits une odeur désagréable que des fusions répétées et une bonne purification ne suffiraient pas toujours pour faire disparaître, il n'en est pas de même du fabricant de bougies stéariques, qui, par la saponification, fait disparaître généralement l'odeur des matières qui sont dues, comme on sait, à des principes volatils, et qui ne met en cauvre que des acides stéarique et margarique obtenus par double décomposition, lesqueis acides n'entraînent pas, dans leur séparation, les principes odorants désagréables des suifs rances, qui restent avec l'acide oléique.

Les suifs d'Allemagne sont de qualités extrêmement variées, snivant le lieu de leur provenance, et généralement bien purifiés et assez blancs, mais il ne font guère l'objet d'un commerce extérieur, attendu qu'ils sont consommés à l'intérieur, tant pour la fabrication des chandelles que pour celle du savon, qui se prépare presque exclusivement dans ce pays avec le

suif.

Les suifs de bœuf de la Hollande et de l'Irlande sont estimés principalement à cause de leur pureté. Les premiers nous arrivent par la Belgique et les provinces rhénanes, et sont préaux suifs de Russie. Ceux d'Irlande viennent par la voie

navigation.

suifs anglais, qui sont, la plupart du temps, des suifs étrangers, fondus et réexportés, sont de qualités trèsbles; on estime particulièrement les marques Y. C., qui ne conleur jaune légère, et sont des qualités de choix, et toujours d'un prix plus élevé.

suifs danois provenant des deux duchés et d'Islande, ussi de bonne qualité, et nous viennent ordinairement

penhague.

suifsde Pologne, qui embarquent en grande quantité à ig, Kænigsberg, Memel, Elbing, Stettin, etc., pour la e et l'Angleterre, sont un peu inférieurs peut-être aux le Danemarck et de Hollaude, mais meilleurs que ceux ssie; ils arrivent en longs fûts du poids de 100 à 150 A Dantzig, à Kœnigsberg et à Memel, on achète au gros le 33 livres (14 kilog. environ); à Riga, au berkowitz, de vres (172 kilog.), et à Stettin, au quintal. A Kænigsberg, tingue lesuif dechair, ou fleischertalq, et le suif de savon, fentalq. Le premier est un suif en branche, d'abord et sans odeur, mais blanchissant peu à peu, et acquée l'odeur, et qu'on emballe dans de petits fûts de 10 à n (140 à 160 kilog.), et qu'on dirige en Hollande, en terre et en France; le second, qui est emballé de même, inairement rance, d'une odeur forte, est toujours d'un in peu inférieur au précédent.

suifs de Russie sont, généralement parlant, un peu inrs aux suifs de Pologne; on en rencontre toutefois de les qualités, et ils sont bien plus abondants que ceux de nier pays. La fonte des suifs est, en Russie, une indusarticulière, qui s'exerce indistinctement sur ceux de et de mouton, et les mélange le plus ordinairement ene. On les achète assez habituellement au berkowitz, et bles Banco. On les distingue en suifs à chandelle blancs nes, et en suifs à savon blancs, bons et moyens, et en moyennes et inférieures. Saint-Petersbourg et Archannt les deux principaux marchés pour cette denrée; aussi ge-t-on à l'étranger les suis russes en deux sortes prins, savoir : ceux de Saint-Pétersbourg et ceux d'Archaul en vient aussi de Riga, et il y a aujourd'hui beaucoup suits russes qui s'écoulent par Odessa et par Cherson. ortes principales parmi les suifs russes, sont : le suif de

Waga, qui passe pour la première qualité, est le plus recherché à l'étranger, et qui arrive en ballots courts et larges, du poids de 30 à 40 pouds (500 à 655 kilog ); il a recu son nom do fleuve Waga, sur lequel on le transporte; le suif de Kasan, qui renferme beaucoup de suif de monton, et est par cette raison recherché par les fabricants de chandelles et de bougies : généralement, il provient du gouvernement de Perme, d'où il est transporté sur le marché de Kasan; le suif tschebokfar, qui appartient à la catégorie des suifs de Kasan; les suifs Ustjuq et Usolki, dits aussi suifs de Sibérie, qu'on achète principalement pour la saponification ; le suif Wjaeka, de qualité moindre que les précédents. Toutes ces sortes portent, à l'étranger, le nom commun de suifs d'Archangel; mais il faut bien faire attention que le suif réellement d'Archangel, celui qu'on recueille dans cette ville, est une sorte inférieure, parce qu'on n'abat guère le bétail qu'en été, où on en vend la viande pour l'approvisionnement des bâtiments de commerce.

Une autre sorte de suif russe, est le suif dit de Vologda, parce qu'il est expédie, taut sur Saint-Pétershourg que sur Archangel, par la voie de Vologda, des villes de Kostroma, Galisch, et des gouvernements environnants. C'est, en general une sorte moyenne ou de qualité inférieure, qu'on recueille à Romanow (qui donne un assez bon suif à chandelle), à Roslow, à Susdal, à Rybinsk, à Sloboda; parmi eux, c'est le dernier qui est le meilleur, mais en général il est consomme presque en entier par les grandes fabriques de chandelles de la

ville de Vologda.

On nomme syrez, en Russie, le suif en branche, dont on a formé des masses semblables à des pains de ménage; suif morille on en poire (morchettalg), un suif fondu, auquel on donne cette forme; schalesnoe, un suif tout à fait inférieur, qui correspond à celui qu'on nomme ici suif brun, petit suif, flambard, qui est rougeâtre et très-odorant.

La plupart des suits russes sont expédiés pour l'Angleterre, la France, la Hollande. Hambourg, Breme et Lubeck, et pour les ports prussiens, d'où ils se répandent en Allemagne.

Dans le chargement des navires, on calcule par gros last du

poids de 120 pouds (1962 kilog.) poids brut.

Les suifs russes de qualité blanche arrivent dans des fûts ou barriques un peu coniques par les deux bouts, et d'un diamètre de 03,75 au milieu, et 03,45 aux bouts, et les jaunes dans des barriques ordinaires. La tare est de 8 172 On a souvent reproché aux suifs russes d'être trop gras, et de rendre moins de matière solide que ceux indigènes; le fait est exact, mais il paraît provenir en grande partie de la préparation imparfaite de ces suifs, ou de leur altération, quoique leur nature particulière ou plutôt le climat y contribue beaucoup.

Les suifs de Dalmatie, d'Illyrie et de Hongrie, surtout ceux qui viennent de Spalatro, Castelnuova, Fiume, Porto-Ré, sont de bonne qualité et expédiés à l'étranger par Trieste et Venise; en outre, à la foire de Pesth, on fait beaucoup d'affaires sur les

suifs hongrois.

Les suifs romains et toscans sont tirés, par le commerce, de Livourne, et ces suifs sont bien fondus, très-bons et expédiés particulièrement pour la France en presque totalité, attendu qu'on ne brûle que de l'huile dans le pays. Il en est à peu près de même des suifs de Naples et de Sicile. Tous ces suifs

arrivent par Marseille.

Les suifs de l'Amérique du Sud, surtout ceux du Chili, du Pérou, de Buenos-Ayres, de Rio de la Plata, qui consistent presque exclusivement en suif de bœuf, arrivent en Europe, surtout par Liverpool et Anvers. Ils sont plus propres à la saponification que pour la fabrication des chandelles et des bougies, et il faut espérer que ces produits, qu'on expédie en surons et en pipes, seront, par la suite, préparés avec plus de soin.

Les suifs de l'Amérique du Nord arrivent, depuis peu de temps, en abondance sur nos marchés intérieurs par la voie du Hâvre et de Nantes. Ils proviennent principalement de New-York et de la Nouvelle-Orléans et sont en fûts on barils, ou en boucauts. Cenx dits à la marque sont les plus recher-

chés.

Depuis quelque temps, les colonies anglaises de la Nouvelle-Hollande, où l'on élève, presque sans frais, dans d'immenses pâturages, des troupeaux considérables de bêtes à laine, ont envoyé, en Europe, les suifs qu'on y récolte et qui, étant de bonne qualité, sont venus faire une concurrence redoutable aux suifs indigènes et étrangers.

Les graisses de porc, axonge, saindoux, qu'on consomme dans la fabrique des bougies stéariques, proviennent de la production intérieure et de celle des marchés étrangers et principalement de l'Amérique du Nord, où l'on élève, en liberte, une grande quantité de porcs. Elles renterment,

comme on sait, de 30 à 38 parties de matière solide, et de 62 à 70 de parties liquides, proportions, comme ou voit, qu sont variables. On reproche en général aux graisses de por ou aux lards d'Amerique, d'être trop mous et huileux. par consequent, de renfermer peu d'acides gras concrets. L graisse de porc figée a, vers 150, une densité de 0,938; mai cette densité diminue à l'état liquide et avec la température

et est de 0,892 à 500; 0,881 à 69°; et 0,863 à 94°.

Le beurre est, comme on sait, une matière grasse qu'or extrait du lait de quelques herbivores domestiques. Cette substance, après avoir été londue, renferme de l'acide mar garique (sans acide stéarique), ainsi que de l'olèine et de la butyrine à laquelle est due son odeur caractéristique. Les vieux beurres qui ne peuvent plus servir à la consommation menagere, et qu'on a, depuis longtemps, employes à la fabrication des bougies margariques, entre autres, de celles dite bougies du soleil, proviennent de la production indigene, ou bien des pays où on se livre en grand à l'éducation du gro bétail, tels que la Hollande, la Westphalie, le Danemarck, etc. ou mieux, de ceux où l'economie des laiteries à beurre es peu connue et dans un état d'infériorité. Ces beurres arrivent en fûts, comme les autres matières grasses.

On sait, du reste, que les beurres renferment des quantités très-variables de matières solides, suivant la race des animaux qui ont fourni le lait, leur état sanitaire, leur alimentation on la saison pendant laquelle le beurre a été fabrique. Pour nous borner à cette dernière circonstance, nous dirons que M. Braconnot a reconnu que le beurre de vache des Vosge renfermait, en été, 40 parties sur 100 de matière solide fusible à 57°, tandis que le beurre de vache des Vosges fait en hi ver, en contenait 65 pour 100 de matières fusibles à

même température.

### CHAPITRE III.

### ESSAI DES MATIERES GRASSES.

Jusqu'à une certaine époque, la connaissance préalable des quantités relatives de stéarine, de margarine et d'oléine, que renferment les suifs du commerce, ou plutôt des quantités d'acides slearique, margarique, oléique et de glycérine qu'ils jouvaient fournir par la saponification, était une chose de la

plus haute importance, parce qu'à cette époque on ne trouvait aucun emploi de l'acide oléique, qui constituait un résidu considérable, encombrant, et sans utilité pour le fabricant, et dont l'accumulation, sans cesse croissante, augmentait, sans nécessité, les avances de fonds des fabricants et les frais de fabrication. Mais, depuis qu'on a trouvé à cet acide oléique des déboaches très-étendus et un emploi dans le graissage des laines ainsi que dans la fabrication des savons, la question de l'essai des suifs destinés à la fabrication des bougres a semble èrre moins vitale pour cette industrie. Néanmoins, il est d'un très-grand intérêt pour le fabricant de connaître encore la proportion des acides gras que renferment les suifs qu'il achète, et, à cet égard, ou ne saurait trop recommander les sais de ces matières dans les établissements où existe une bonne comptabilité.

Non-seulement les suifs d'un même pays ne renferment pas les memes proportions d'acides gras, attendu que ces proportions dépendent de la race, du mode d'alimentation, de l'habitation des animaux et du mélange de différents suifs entre cux, mais en outre, les suifs des diverses provenances offrent,

à cer égard, des différences fort étendues.

Enfin, une autre considération qui doit aussi engager les fabricants à se livrer aux essais des suifs dont ils font l'acquisition : c'est que la fraude s'empare aussi de ces produits pour les falsifier, et qu'on rencontre, de temps à autre, des suits sophistiqués par de la fécule, de la craie, du sable, du marbre blanc pulverisé, des matières membraneuses et du tissu cellulaire, des crétons, etc., et même il est à notre connaissance qu'on a tenté d'incorporer dans des suifs étrangers d'une grande consistance, une certaine quantité d'acide oléique dont le prix est moindre que celui de ces suifs. Le suif est souvent melangé avec des graisses inférieures et du flambart. Celui qui est ainsi fraude est moins dur que les autres, d'une couleur jaunatre ou grisatre, d'une odeur empyrenmatique et plus fusible que le suif pur. Les charcutiers mélangent quelquefois du flambart à la graisse de porc. Ce mélange communique à cette graisse une odeur sensible, une couleur grisatre, une consistance molle et une saveur salée qui le font reconnaître aisement.

Il n'existe pas, jusqu'à présent, de méthode exacte et usuelle pour faire l'essai des malières grasses concretes du commerce, et cependant; les industries qu's exercent sur ces

matières sont assez étendues et assez importantes pour ter qu'on veuille bien prendre la peine de leur indique mode d'essai propre à les guider dans leurs spécul commerciales et à les mettre à l'abri des tentatives fraude et de la cupidité. A défaut donc d'une méthode cise que nous aurions aimé à exposer, nous sommes con de nous borner à quelques indications qui seront cepe encore utiles, à ce que nous croyons, aux fabricants de

gies stéariques.

Nous ne nous occupons pas, ici, de l'aspect extérieu degré de consistance, de la couleur, de l'odeur que prése ces matières grasses coucrètes, parce que nous supposon le fabricant est déjà assez avancé dans son art, et sufi ment exercé par la pratique, pour reconnaître, au procup-d'œil ou par un examen assez superficiel, les cara principaux des matières dont il se propose de faire l'action. D'ailleurs, nous serions, à cet égard, forcé d'entre des détails minutieux qui nous entraîneraient au-del bornes de cet ouvrage, et qui seraient bien loin ence valoir à nos yeux les plus vulgaires notions de l'expérier de la pratique. En conséquence, nous procèderons à un men sommaire de ces matières.

La première chose à faire, consiste donc à prendre nr tain poids de la matière grasse et à la mettre en fusie bain-marie. On la maintient en cet état de fusion tran mais complète, pendant quelque temps, et lorsqu'on su que toutes les matières étrangères, telles que sable, cra cule, qui sont plus pesantes que la graisse en fusion, s précipitées au fond, on décante le liquide surpagean lave tout simplement les résidus avec de l'eau portée température seulement de 50° à 60°. A cette températu suif qui imprègne encore ces résidus, vient nager à la face du liquide; on décante, on lave une seconde fois à tiède si on le juge nécessaire, et enfin, on fait secher les dus à une douce chaleur. A l'inspection seule, on recom c'est du sable, de la craie, de la fécule, et le poids de ce re soustrait de la matière grasse, indique le degré de la f. cation.

Si on a quelque doute sur la nature de ce résidu, on le soumettre à l'épreuve au moyen de quelques réactifs. ainsi qu'en le mélangeant à l'eau et versant dans ce li

effervescence assez vive si le suif est allongé avec de la craie on un calcaire reduit en poudre fine ou bien encore de la chaux. Si c'est avec la fécule que le suif a été sophistiqué, on s'en assurera en chauffant legèrement la liqueur et versant quelques gouttes d'une teinture d'iode. Enfin, si c'était avec du sable quartzeux que la falsification ait été faite, il y aura tonjours un résidu pesant, insoluble dans les acides, d'une grande dureté, se précipitant facilement au fond du liquide. et dont il sera très-facile de reconnaître la nature,

Quant au tissu cellulaire et aux membranes qu'on aurait ajontés, en assez grande proportion, au suif, ou qu'on aurait pu y laisser à la fonte, il suffit de mettre, comme précédemment, en fusion ; puis, comme ces membranes pourraient ne pas se precipiter au sein du suif fonda, on jette ce suit sur un filtre de toile un peu claire qu'on entretient, par un moyen quelconque, à la température de fusion du suif et à travers lequel celui-ci s'écoule en laissant les membranes sur le filtre; on lave alors à l'eau chaude pour débarrasser celui ci, ainsi que le filtre, du suif adbérent; on enlève l'excès d'humidité du résidu en le déposant, pendant quelque temps, sur du papier bronillard, et enfin on le pese,

Quand on s'est assuré que les suifs ne contiennent pas de matières étrangères, il reste encore à rechercher dans quelles proportions les acides gras s'y trouvent renfermes, ou bien si l'on n'a pas allongé le suit avec des acides oléiques extraits de la fabrication des bougies stéariques. Voici, sous ce rap-

port, les moyens que nous proposons :

On commencera par soumettre les suifs à l'essai, par la fusion, pour les débarrasser des matières étrangères plus pesantes que la matière grasse, et on les filtrera au besoin à chand pour les avoir aussi purs que possible; cela fait, on saponifie par la potasse, pour convertir la stéarine, la margarine et l'oleine en acides stéarique, margarique et oleique, qui se combinent avec cette potasse, pour former autant de savons de cette base, qui restent mélanges ensemble,

Il faut proceder à cette saponification avec précaution, afin qu'elle soit aussi complète qu'il est possible, et qu'il n'y ait aucune portion, soit de stearine, soit de margarine ou d'oleine, qui n'ait été convertie en acide, et qui ne se soit combinée à

la potasse.

L'empatage des savons étant complète et terminée, on recueille la masse savonneuse, on la fait égoutter et sécher, puis on procède ainsi qu'il suit :

On prend une partie de ce savon, qu'on fait dissoudre dans six parties d'eau chaude, et lorsque la dissolution est complète, on étend de 40 à 50 parties d'eau froide, puis on expose le tout dans un lieu dont la température s'élève au plus à 10° centigrades. On voit bientôt se déposer au fond du vase où l'on a opéré, une matière blanche et nacrée qui est un mélange peu soluble à cette température, de sels acides ou savons, qui sont une combinaison des acides stéarique et margarique avec la potasse, ou mieux de bistéarate et de bimargarate de potasse. On recueille ces savons durs sur un filtre, et on les lave à l'eau tiède.

On évapore la liqueur qui a filtré, et on la mêle avec une quantité d'acide sulfurique nécessaire seulement pour saturer l'alcali qui est devenu libre par la formation du bistéarate et du bimargarate de potasse, et en y ajoutant ensuite de l'eau froide, elle précipite une nouvelle quantité de bistéarate et

de bimargarate potassique.

On répète alors cette dernière opération une ou plusieurs fois, mais en mettant de plus en plus de l'attention dans les manipulations, et on finit ainsi par obtenir, d'un côté, presque tout le bistéarate et le bimargarate de potasse solides, coutenus dans le mélange savonneux, et de l'autre, le bi-oléate alcalin liquide qui reste après l'extraction des autres bisels. On pèse alors les bistéarate et bimargarate qui ont été obtenus, et d'après la composition que nous avons donnée de ces sels, on en conclut la quantité d'acides stéarique et magarique qu'ils renferment.

Ainsi, supposons que dans une opération, sur un kilogramme de suif, on ait trouvé que le poids des stéarates et margarates mélangés et extraits comme il vient d'être dit, ait été de

482 grammes, on dira:

Dans le bistéarate de potasse, il y a sur 100 parties. . . . 90,53 en acide stéarique. Dans le margarate de la même base, il y a sur 100 parties. 90,40 acide margarique.

Et terme moyen. . . 90,465

Cela fait, on établira la proportion suivante:

100 : 90 465 :: 482 : x

D'où on tirera x = 435.

Ce qui veut dire que le suif qu'on a soumis à l'essai, ren-

ferme suffisamment de stéarine et de margarine pour fournir par kilogramme de matière, 435 grammes d'acides gras concrets.

Ce résultat est le seul qu'il importe de connaître au fabricant d'acides gras et de bougies stéariques, car c'est la proportion de ces acides dans les matières grasses, et leur rendement en bougies, qui déterminent en grande partie pour lui leur valeur vénale, et c'est d'après ce calcul qu'il base ses spéculations en tenant compte, bien entendu, de l'acide oléique qu'il extrait de ces matières, et qui aujourd'hui est coté sur les marchés au prix de 88 à 90 francs les 100 kilog.

On reprochera peut-étre à ce procédé la longueur de l'opération, les évaporations, les saturations et les précipitations successives qui deviennent de plus en plus minutieuses, de plus en plus délicates, à mesure qu'on épuise le résidu oléique des bistéarate et bimargarate de potasse qu'il renferme encore, c'est pourquoi nous proposerons aussi d'appliquer à l'essai des suifs, le moyen indiqué par Gusserow pour isoler les acides gras, dont nous avons déjà fait mention à la page 18, et sur

lequel nous allons revenir.

On commence, comme précédemment, par préparer un savon de potasse avec le suif dont on veut faire l'essai, puis on sature ce savon par de l'acide chlorhydhrique, ou mieux de l'acide Lattrique, qui s'empare de la potasse pour former avec elle un sel soluble, et sépare les acides gras, qui viennent alors nager à la surface et qu'on décante; puis on les débarrasse aulant que possible de l'eau adhérente en les chauffant douce-

mani

Quand on a chassé ainsi, autant qu'on le peut, toute l'humidité, on mélange à froid ces acides avec six fois leur poids d'alcool du poids spécifique de 0,833 à la température de 150 à 18° centigrades. On agite la masse de temps à autre, et au bout de trois jours, ou sépare le résidu non dissous. La dissolution renferme presque uniquement de l'acide oléique, et la partie non dissoute, les acides stéarique et margarique qu'on fait sécher et qu'on pèse.

Ce moyen est encore un peu long, il n'exige pas autant de manipulations que le précédent, et par conséquent, semblerait devoir être préféré; mais il manque peut-être de l'exactitude suffisante, quoique, dans les essais commerciaux, une rigoureuse précision ne soit pas indispensable. Voici d'ailleurs le motif sur lequel est fondé le reproche que nous adressons

an procédé précédent.

Lorsqu'on traite le melange des acides stéarique et margarique avec l'acide oléique, par l'alcool à froid, la majeure partie des acides solides se sépare sous forme concrète, attenda qu'ils sont peu solubles à froid dans cette menstrue, tandis que l'acide oleique s'y dissout complètement; mais dans cette dissolution, il y a toujours une petite quantité des acides concrets entraînes, et par consequent, on n'obtient pas à l'ent solide toute la quantité de ces acides contenus dans le suif.

D'un autre côte, on peut dissoudre tous les acides gras en les faisant digérer dans de l'alcool de la densité indiquée, et porté à la température de 60° centigrades. Lors du refroidissement, les acides solides cristallisent, et l'acide oleique reste en dissolution. Toutefois, l'opération n'est pas non plus parfaitement nette, et les acides solides, en refroidissant et cristallisant, entrainent toujours une petite quantité d'acide oléique, tandis que celui-ci retient aussi toujours en dissolution une certaine portion des deux autres acides, ce qui fait qu'on ne doit operer de cette manière que quand on n'a pas besoin d'une très-grande précision, et qu'on veut se contenter d'une approximation.

Une autre méthode, que nous regardons comme étant d'une application plus commerciale, par la facilité des manipulations et le petit nombre des ustensiles, est celle qu'on pourrait fonder sur le point de fasion da mélange des acides gras solides et liquides, et dont nous allons exposer les traits principaux.

L'acide oléique peut entrer en mélange en toute proportion avec les acides stéarique et margarique, mais l'état de liquefaction du premier de ces acides ayant lieu à une temperature de beaucoup inférieure à celle des seconds, il doit en résulter qu'un mélange de ces acides doit se figer, ou plutot doit avoir son point de fusion à des degres d'hutant moins élevés que la proportion d'acide oléique y est plus considérable. Par consequent, si nous prenons un mélange de ces acides, et que nous y plongions un thermomètre sensible, puis que nous déterminions avec précision la température à laquelle aura lieu la fusion du mélange, nous pourrons, à l'aide de certaines données expérimentales, purvenir à déterminer les proportions respectives de l'acide liquide et des acides solides dans un melange d'acides gras.

Il ne s'agit donc plus que de réunir les données experimentales à l'aide desquelles on pourra établir la quantité proportionnelle des acides gras dans un melange, à l'aide de l'echelle

thermométriane.

Dans son beau travail sur les corps gras d'origine animale, M. Chevreul avait remarque qu'il u est pas possible de décider avec certitude, quand on traite les acides gras par l'alcool, soit à froid, soit à chaud, que l'acide oléique qu'on obtient ainsi, est pur et complètement débarrassé des dernières portions des acides solides, même après plusieurs traitements alcooliques. Pour arriver promptement à ce but, M. Chevreul a penséque le plus sur moyen consistait alors àchercher quel était le point de fusion de melanges en différentes proportions, faites à l'avance, afin de pouvoir en déduire les proportions dans lesquelles les acides se trouvent mélés ensemble, et à cet effet, il a entrepris une sèrie d'experiences sur ces melanges, qui l'ont contint à dresser le tablean suyant.

| 0.01             | full a dresser le tableau suivant. |                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                        |                                                                                                                                                                    |                               |                                                 |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aorde offique.   | Acide concrety                     | Setroubles                                                                                                                                    | Se fige h                                                                                                          | Acideoleigue                                                | Acide concret                            | Point de fusion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acide oleique.            | Acide concret.                         | Point de fusion,                                                                                                                                                   | Acide olétque.                | Acide concret.                                  | Point de fusion.                                                                                                                   |
| 99, 388, 277, 77 | 11年5年日678年10月至174日日178日日日公司        | 7.0<br>7.0<br>7.5<br>9.5<br>41.0<br>16.0<br>24.5<br>26.0<br>26.0<br>27.0<br>28.0<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>5 | 9.0<br>14.0<br>9.0<br>14.0<br>14.0<br>24.0<br>24.0<br>25.5<br>26.5<br>26.5<br>26.5<br>26.5<br>26.5<br>26.5<br>26.5 | 74 77 72 71 70 68 68 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 | \$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5505, 56, 56, 57, 56, 58, 56, 7, 59, 50, 8, 50, 7, 40, a, 41, a, 41, a, 42, a, 42, a, 42, a, 45, 5, 56, 7, 45, a, | 4844644444448866866866866 | 28222222222222222222222222222222222222 | 4405.445.0<br>45.0<br>45.0<br>46.5<br>46.5<br>46.5<br>46.5<br>46.7<br>47.7<br>47.8<br>48.0<br>48.0<br>48.5<br>48.5<br>48.5<br>48.5<br>48.5<br>48.5<br>48.5<br>48.5 | 94599109989765445211098765459 | 76777887998088188285584485586687788899991955968 | 4908<br>49.8<br>50.0<br>50.0<br>50.0<br>50.5<br>50.7<br>51.0<br>51.0<br>52.0<br>52.0<br>52.0<br>55.0<br>55.0<br>55.0<br>55.0<br>55 |
| 76               | 25                                 | 36.5<br>36.5                                                                                                                                  | 55.5                                                                                                               | 50                                                          | 39                                       | 45.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26                        | 74                                     | 49.3                                                                                                                                                               | 3                             | 99                                              | 55. p                                                                                                                              |

<sup>\*</sup> A partir de ce nombre, les degrés sont des points de fusion.

Maintenant on comprendra combien il est facile de fai l'essai d'un suif à l'aide de ce tableau et d'un bon therm mètre; pour cela, on n'aura qu'à opéser comme il suit.

On saponifiera un poids donné de ce suif par la potasse, séparera les savons obtenus, qu'on décomposera par un acitendu, soit sulfurique, soit chlorhydrique, puis on décante les acides surnageant, on les débarrassera de l'humidité qu' peuvent encore renfermer, et on les laissera refroidir. Qua ils seront complètement refroidis, on les mettra de nouveau fusion, et on observera avec précision le degré du thermomèt auquel cette fusion est parfaite, et on aura tous les élémes nécessaires pour le calcul de l'épreuve.

Supposons qu'on veuille faire l'essai d'une qualité de sépuré, qui, par sa saponification par la chaux, doune 10 parties de savon calcaire par 1000 parties ou 965 parties cides gras, et que les acides gras mélangés entrent en fusion une température de 43° du thermomètre centigrade, on co clut du tableau precédent, que, dans le mélange, les acid concrets entrent pour 46 pour 100, et l'acide oléique pour 5 et par conséquent, que le suif épuré en question est suscep ble de rendre par kilog. 444 grammes (14 onces) environ d'cides concrets propres à la fabrication des bougies.

Nous avons dit que le suif essayé avait donné 965 parti d'acides gras, qui, jointes à 80 parties de glycérine, fournisse un poids total de 1045 parties, poids supérieur à celui du su Mais il faut bien se rappeler que, dans la saponification, la acides gras qu'on met en liberté passent de l'état anhydre celui hydraté, et que dans cette hydratation ils absorbent et viron 4,5 à 5 pour 100 d'eau. Il n'y a, en effet, dans le ma lange d'acides obtenus, que 918 d'acides anhydres, qui transforment en 965 par absorption de l'eau et pour form des acides hydratés libres, état sous lequel ils sont utilisés p le fabricant.

Le tableau sur lequel est fondé ce mode d'essai, a été ét bli, comme nous avons dit, par M. Chevreul, par une séi d'expériences, mais dans lesquelles l'acide concret était pri cipalement de l'acide margarique, et on pourrait craindre q cette circonstance, savoir que l'acide stéarique qui est fus ble a 70°, tandis que l'acide margarique entre déjà en fusia à 60°, ne rendit les indications du tableau moins exact qu'on ne l'a supposé; mais, en se rappelant que la stéarine a margarine entrent pour des proportions variables, peu d

férentes toutefois entre elles, dans tous les corps gras auxqueis nous avons à faire dans l'industrie de la fabrication des bougies stéariques, et que par consequent il en est de même des acides stéarique et margarique, après la saponification, et en joignant à cette considération une observation toute récente due à M. J. Gottlieb, on sera rassuré à cet egard et on accordera à cette méthode le degré de confiance qu'elle mérite.

En effet, M. J. Gottlieb a observé une particularité intéressante dans le mélange des deux acides stéarique et margarique, c'est qu'il fond souvent au-dessous de 60°, c'est-à-dire audessous du point où l'acide margarique le plus fusible fond lui-mème, comme cela se présente avec certains alliages métalliques. D'après ses observations, un mélange

de 30 part. d'ac. stéariq. et 10 part. d'ac. marg. fond à 65°5

| 25 | 120   | 10 | 1000 | To page | 650.  |
|----|-------|----|------|---------|-------|
| 20 | Tan I | 10 |      | -       | 640   |
| 15 | -     | 10 | 200  | -       | 6104  |
| 10 | -     | 10 | 4    | 120     | 58"   |
| 10 | -     | 15 | 10-1 | 1 4/    | 570 # |
| 10 | -     | 20 | 420  | -       | 5605  |
| 10 | 100   | 25 | 1    | -       | 560 " |
| 10 |       | 30 | -    | -       | 5604  |

On voit donc que des mélanges de ces acides dans les proportions indiquées dans les échantillons essayés, ne doivent pas modifier d'une manière assez notable le point de fusion d'un mélange de ces acides concrets avec l'acide oléique pour exiger des corrections.

Enfin, un moyen qui nous paraît préférable à tous les autres, consiste tout simplement à traiter un ou plusieurs kilog, de la matière grasse dont on vent déterminer la richesse et acides concrets, par des procèdés exactement semblables à ceux qui donnent ces acides dans la fabrication usuelle, c'est-à-dire d'opérer la saponification de ce suif, puis de proceder à la pulvérisation et à la décomposition du savon calçaire, au lavage des acides et à la séparation, par le moyen de la presse, de ceux concrets de l'acide oléique du mélange. Ce procédé offre d'autant plus d'avantage que déjà, par ce travail de laboratoire, on peut non-seulement se faire une idée du rendement de ce suif, mais entrevoir déjà la manière la plus favorable dont il faudra le travailler, afin d'en extraire des produits plus beaux et plus abondants. Seulement, on conçoit que dans

ce travail en petit, il faut apporter plus de précision dans les opérations et les pesées, qu'on ne pourrait le faire en grand. Mais, dans tous les cas, on peut, sans grands dérangement, obtenir assez promptement des résultats bien certains sur le valeur vénale et la qualité des matières grasses proposées, et cela d'autant plus commodément que ces matières sont ainsi évaluées à leur juste valeur, sans essais préalables pour dévouvir les sophistications qu'on a pu leur taire éprouver, ou les matières dont on les a peut-être allongées. On couceva facilement la marche d'un de ces essais, quand nous aurons décrit les procédés de fabrication des bougies stéanques.

On falsifie parfois l'huile de palme, mais d'une mauière assez grossière pour être facilement reconnue à la seule inspection du produit; néanmoins, comme cette sophistication à besoin d'étre constatée et reconnue dans toules les occasions, il est bon d'indiquer icl sommairement les moyens de se mettre en garde contre elle, d'autant plus que ce n'est pes ordinairement une simple sophistication, mais une véritable fabrication artificielle d'huile de palme qu'on rencoutre dans le commerce.

L'huile factice de palme est un mélange de cire jaune, d'huile commune ou de graisse de porc aromatisée par une petite quantité d'iris et colorée en jaune par le curcums:

Pour la distinguer de l'huile naturelle, il n'y a qu'à abandonner les échantillons pendant quelque temps à l'air libre. En rancissant, l'huile de palme vyaie prend une couleur blanchâtre, tandis que l'huile factice reste jaune.

On allonge aussi l'huile de palme avec des corps gras de basse qualité, et la fraude n'est pas difficile à découvrir. Pour cela, il est nécessaire de savoir que l'éther acètique dissont complètement l'huile de palme, quoique avec une certaine lenteur; par conséquent, si on traite l'huile de palme supecte par cet éther, la solution, si on y a ajoute un corps gras, ne sera pas complète, et on pourra juger par la quantité du réside non dissous, de la proportion du corps gras qui aura été ajouté. D'ailleurs l'huile de palme pure et véritable ne change pas de couleur à la saponification, tandis que la fausse president et ne cette rouge.

### CHAPITRE IV.

# DE LA FONTE ET DE LA PURIFICATION DES MATIÈRES GRASSES.

Les fabricants d'acides gras concrets et de bougies stéariques sont dans l'habitude d'acheter les suifs tout fondus, tels qu'ils sont préparés et livrés par les bouchers, ou tels qu'on trouve dans le commerce la plupart des suifs étrangers; mais on est généralement d'accord que cette méthode n'est pas toujours la meilleure, quoiqu'elle permette de diminuer le matériel, les bâtiments d'exploitation et le capital fixe des établissements.

En effet, un suif une fois fondu, il n'est plus possible de distinguer nettement au simple aspect sa pureté, ses qualités ou ses défauts, et il faut avoir recours à l'un des modes d'essai que nous avons indiqués précédemment, si on veut savoir à quoi s'en tenir sur les matières qu'on achète ou qu'il s'agit de traiter. D'un autre côté, les différentes qualités de suif exigent des traitements qui diffèrent un peu les uns des autres; et comme on ne sait pas, la plupart du temps, à quelle mutière on a affaire, il en résulte des tâtonnements, des pertes de temps, de déchets qui arrêtent le roulement régulier de la fabrication, et occasionnent des non-valeurs pour le fabricant.

Ce qu'il y aurait de mieux à faire, serait donc d'acheter le sait en branches, c'est-à dire la graisse telle qu'elle sort du corps de l'animal, enveloppée dans ses membranes et renfermée encore dans le tissu cellulaire.

Nous n'avous pas l'intention de présenter ici l'expose des opérations dont se compose la fonte des suifs, parce qu'en définitive, ces opérations appartiennent plutôt à l'art du boucher, ou mieux sont du ressort de l'art du chandelier; nous renvoyons donc à ce sujet au Manuel de ce dernier art, qui fait partie de cette Encyclopédie, et dans lequel on trouvera les détails relatifs à cette industrie, ainsi que les nouveaux perfectionnements qu'ou y a introduits récemment.

D'un autre côté, on pourrait soulever la question de savoir s'il y aurait avantage à appliquer aux suifs qu'on destine à la fabrication des acides concrets et des bougies stéariques, les nombreux procédés d'épuration des matières grasses qui ont été proposes à diverses époques, et dont quelques-uns, assertécents, possèdent une efficacité réelle. Mais la réponse

cette question est très-facile, quand on prend en contion les observations suivantes :

1° Le fabricant de bougies stéariques s'inquiète l'état dans lequel se trouve sa mailère première; ce c téresse, lui, c'est la proportion d'acides stéarique et rique, ou d'acides concrets, que renferme cette matièl portion dont il peut toujours s'assurer par des essais e ainsi que nons l'avons indiqué précèdemment. C'e proportion qui règle son prix d'achat et le mode de

ment qu'il convient d'employer.

2º Dans l'art du chandelier, il importe d'obtenir de res premières bien débarrassées d'hyrcine et aussi pi possible, pour que les produits soient inodores et d'u agréable et propre. Dans l'art du fabricant de hougie ques, celui-ci n'a nul besoin de purifier ses matières res, il sait parfaitement que les corps odorants reste la glycérine ou l'acide oleique lors de la saponifica que dans ses opérations ultérieures il en est debarrassé par des manipulations convenables, obtenir un produi bien pur et sans odeur.

3º Enfin, que, loin de la, il y a presque toujours a pont lui à se servir de matières premières qui ont déji un certain degré de raucidité, parce que, comme nous déjà dit, cette rancidité est due à un commencement d nation de la matière grasse, qui favorise la conversio

masse en acides gras.

Ainsi, l'industrie de la fabrication des acides gras et des bougies stéariques s'exercant près des gran tres de population, où le commerce de la boucher ses suifs à l'état fondu, ou sur des suifs étrangers qu vent aussi qu'après avoir été mis en fusion, il n'est pa saire qu'elle se complique des opérations de la fo matières premières, et de plus, les conditions dans le travaille cette industrie, n'exigent pas qu'elle pur matières, l'huile de palme excepté peut-être, et les sou des procedés plus ou moins efficaces d'épuration. Ce importe seulement, c'est de déterminer la proportion des concrets renfermés dans ces matières, quelles que so provenance, leur qualité, ou leur condition; ce qu'e paver pour se procuper ces matières, et ce qu'elles fon de produits fabriques. Or, c'est, comme nous l'avons par un essai de laboratoire ou un essai de fabrication e qu'on peut parvenir à ces résultats, et nous renvoyons pitre que nous avons consacre à ce sujet.

# QUATRIÈME PARTI

DE LA FABRICATION DES ACIDES GRAS CONCRET PROPRES A L'ECLAIRAGE, ET DES BOUGIES.

On peut fabriquer les acides concrets propres à l'éclairage. par plusieurs procedes différents, qui sont presque tous aujourd'hui appliques dans l'industrie, et à l'aide desquels on Avre annuellement des quantités considérables d'acides et de Bougies d'acides gras. Nous allons indiquer sommairement ces divers procedes, que nous reprendrons ensuite separément pour les exposer avec tous les détails que comporte la fabrication. Les procédés manufacturiers les plus usuels sont sujourd'hui au nombre de quatre, savoir :

10 Le procédé de saponification où l'on décompose les sels glyceriques qui constituent les corps gras, de manière à en aturer les acides par des alcalis ou des terres alcalines, et a décomposer ensuite ces nouveaux sels alcalins ou terreux pour

en mettre les acides en liberté.

2º La transformation des corps gras en acide élaïdique, au

moyen de l'acide hyponitreux.

3º La transformation des corps gras en divers acides concrets, par le moyen de l'acide sulfureux ou sulfurique, avec ou sans le secours de la vapeur d'eau surchauffee et de la distillation.

4º Le procédé de saponification calcaire, suivi de la distilla-

tion des matières.

Nous nous proposons, dans la suite de cet ouvrage, d'exposer avec tous les developpements convenables ces divers procède ns l'ordre que nons venons d'indiquer.

# CHAPITRE PREMIER.

OCÉDÉS DE SAPONIFICATION DES MATIÈRES GRASSES POUR LA FABRICATION DES ACIDES GRAS CONCRETS.

Les procédés dits de saponification consistent, comme nous l'avons déjà dit, à traiter les sels glycériques, c'est-à-dire le fféarate, le margarate et l'oleate de glycérine, ou bien l'éli

date, le palmitate ou le cocinate de la même base, par un alcaliou une terre alcaline, pour les décomposer et en obtenir de nouveaux sels alcalins ou terreux qu'on décompose à leur tour par un acide puissant qui s'empare de la base alcaline ou terrouse et met l'acide gras en liberté.

La base terrense dont on se sert le plus communément pour produire la saponification des corps gras, dans la fabrication des acides gras, est lu chaux qui présente cela d'avantageux que se savons qu'elle fournit sont peu solubles, qu'ils se séparant facilement, qu'on peut les décomposer nettement par l'acide, sulfurique, qui donne avec la chaux un précipité insoluble, su facile à recueillir, et enfin perce qu'on peut se procurer estis terre alcaline ainsi que l'acide sulfurique propre à la saturation de prix modéré dans presque toutes les localités.

Quoique le procédé de seponification soit à pen pris le même, quels que soient la matière sur laquelle on epère on les acides gras qu'on veut extraire, nous traiterons cependant séparement des procédés de fabrication de ces acides, suivant qu'on se proposera de les extraire de matières grasses provenant d'origine animale, ou de matières grasses ayant une origine végétale, parce que, si les moyens de fabrication sont à peu près les mêmes, les acides obtenus sont différents et jouissent de propriétés analogues, mais non pas identiques en tout point.

## DIVISION PREMIERE.

# traitement des matières grasses d'origine arimale.

La saponification des corps gras d'origine animale est celle qui est encére la plus communément employée, celle qui livre à la consommation la plus grande masse d'acides et de bougies d'acides gras; c'est pour cela que nous alloas entrer à son égard dans des détails étendus, qui trouveront d'ailleurs en partie leur application dens l'exposé de la saponification des corps gras d'origine végétale.

Il y a aussi divers modes d'operer la seponification des corps gras, mais nous n'en ferons pas l'objet de chapitres particuliers, et nous nous bornerons à en faire mention à la saite de la saponification calcaire, qui est la mode le plus ginéralement adopté, et calui que nous en exposerons avec le

plus de détails.

Dans le 6º volume de son Traité de Chimie appliquée eux

Arts, M. Dumas a subdivisé ninsi qu'il suit les diverses opérations en usage pour la fabrication des acides gras et des bougies fabriquées avec ces acides, par un trailement à la chaux.

1º Saponification, qui consiste à combiner les acides gras, avec la chaux et à éliminer ainsi la base glycérique.

2º Pulverisation des savons de chaux.

3º Décomposition des savons de chaux par l'acide sulfuri-

4' Lavage des acides stéarique, margarique et oláique randus libres, 1º par de l'eau légèrement acidulée, 2º par de l'eau pure.

5° Monlage et cristallisation des acides gras mis en liberté.

6º Découpage des masses cristallines

7º Pressage à froid. 8º Pressage à chaud.

9º Epuration des acides solides, te par de l'eau acidulée, 1º par de l'eau pure.

10° Fonte et monlage des acides solides, etc.

rio Blanchiment des bougies.

12 Polissage, pliage, etc., des bougies.

Nous adopterons cette subdivision des opérations, que nous allons reprendre une à une, en donnant à la description de chacune d'elles, des développements en rapport avec son importance dans la fabrication.

#### SECTION IT.

### DE LA SAPONIFICATION DES MATIÈRES GRASSES PAR LA CHAUX ET AUTRES CORPS.

La saponification est la première opération qu'on fait subir, aux matières grasses. On a vu que ces matières, quand elles sont d'origine animale, étaient en général des combinaisons d'acides stéarique, margarique et oléique avec la glycérine, c'est-à-dire des sels de cette dernière base. Par conséquent, pour obtenir les acides indiqués à l'état de liberté, il faut mettre les sels en contact avec des bases ayant plus d'affinité pour ces acides que la glycérine, et déplacer cette dernière base. C'est à ce déplacement de la glycérine et à la combinaison des acides stéarique, margarique et oléique, avec une nouvelle base empruntée aux oxydes des métaux alcalins, qu'on a donné le nom de saponification.

D'après l'opinion des chimistes modernes, les graisses peuvent être considérées comme des mélanges, en proportions variables, de certaines substances qui, sous le point de vue de leur constitution, semblent se rapprocher des éthers composés. On peut en effet regarder la stéarine, la margarine, l'oleine, l'élaïdine, etc., comme des combinaisons définies résultant de la réunion d'acides ternaires avec une base également ternaire, parfaitement assimilable à l'éther; or, lorsqu'on fait agir la potasse ou la soude sur un éther composé, l'éther acétique par exemple, les éléments de ce dernier se désunissent, l'acide se porte sur la base minérale pour former un sel, tandis que l'éther mis en liberté s'hydrate pour reproduire de l'alcool. Des phénomènes tout semblables apparaissent dans la réaction des alcalis sur les corps gras neutres. L'action qui est nulle ou très-lente à froid, s'accomplit au contraire facilement à une température de 100°. L'acide gras s'unit à la base minérale et donne naissance à un savon, tandis que l'éther glycerique, mis en liberté, s'hydrate pour se convertir en glycérine. La saponification est donc l'opération très-simple au moyen de laquelle on sépare les deux éléments organiques qui composent les corps gras neutres. (Traité de Chimie appliquée aux Arts, de M. Dumas, T. VI, p. 708.)

Cette saponification s'opère le plus généralement aujourd'hui, au moyen de la chaux caustique ou oxyde de calcium, mais, dans l'origine, on l'a tentée aussi avec la potasse et la

soude rendues caustiques.

MM. Gay-Lussac et Chevreul ont été les premiers à indiquer l'utile emploi qu'on pouvait faire des acides stéarique et margarique extraits par les alcalis pour la fabrication des bougies, et ont, en conséquence, pris, en 1825, un brevet d'invention; mais ces savants n'ont jamais exploité, par eux-mêmes ce brevet, et d'ailleurs, par l'emploi des alcalis, potasse ou soude, les acides gras revenaient alors à un prix beaucoup trop élevé. En second lieu, les brevetés décomposaient immédiatement la masse savonneuse par l'acide chlorhydrique, et indépendamment de la pression pour séparer les acides concrets de l'acide oléique, ils proposaient d'employer l'alcool d'abord froid, puis bouillant, pour dissoudre et separer ce dernier acide, de manière qu'on augmentait, non-seulement encore, ainsi, le priz des acides, mais, de plus, qu'on donnait naissance à du chlorure de potassium or de sodium, par la combinaison de l'acide chlorhydrique avec la potasse ou la soude, et malgré les lavages, il restait toujours une petite portion de ces sels enveloppés dans les acides qui, lors de la combustion, décrépitaient continuellement et rendaient, par conséquent, les bougies ainsi fabriquées incom-

modes, malpropres et peu éclairantes.

Quoi qu'il en soit, nous croyons devoir rapporter ici la spécification même du brevet de MM. Gay-Lussac et Chevreul, qu'on trouve dans le 416 volume des brevets d'invention . page 392, parce que c'est à dater de cette époque et à la suite des beaux travaux de ce dernier chimiste, que s'ouvre réellement une ère nouvelle de perfectionnement pour la fabrication des produits industriels destinés à l'éclairage do-

mestique.

" Personne, disent les deux savants chimistes, n'ayant encore fait l'application, à l'éclairage, des corps gras saponifiés par le moyen des alcalis ou des acides, nous entendons faire porter notre brevet sur cette application, c'est-à-dire nous réserver le droit exclusif de préparer, pour l'éclairage, les corps gras acides, solides ou liquides, que l'on obtient en saponifiant par la potasse, la soude ou les autres bases, par les acides ou par tout autre moyen, les graisses, les suifs, les beurres et les huiles.

· Nous comptons employer les corps gras saponifiés, soit seuls, soit mélangés entre eux, soit avec d'autres corps gras non saponifiés, tels que la cire et le blanc de baleine.

. Les corps gras saponifiés, liquides, que nous ne jugerons

pas utiles à l'éclairage, seront convertis en savons,

" Nous saponifions les corps gras que nous destinons à l'éclairage, ou que nous voulons laisser à l'état de savon, soit à la température ordinaire de l'ébullition, avec la pression seule de l'atmosphère, soit à une température plus élevée, avec la pression de plusieurs atmosphères. Nous avons reconnu que la saponification executée de cette dernière manière, présente de grands avantages sur celle qui se pratique ordinairement avec la pression seule de l'atmosphère.

» La saponification étant opérée avec la plus petite quantité possible d'alcali, nous séparons les acides stéarique et margarique de l'acide oléique, par les procédés suivants : 1º Nous décomposons par l'eau la masse savonneuse obtenue en saponifiant la graisse, le suif, etc., par un alcali; l'eau dissont l'oléate, à l'exclusion de la plus grande partie des acides stéarique et margarique qui réstent à l'état de sursels : cel derniers sont ensuite décomposés, ainsi que l'oléate, par l'a-

cide hydrochlorique ou par tont autre acide.

" 2º Nous pouvons aussi décomposer immédiatement la masse savonneuse par l'acide hydrochlorique; nous traitons les acides gras résultant de cette décomposition : 1º par la pression, soit à froid, soit à chaud; l'acide oléique s'écoule, et abandonne les acides stéarique et margarique; 2º par l'alcool, qui dissout l'acide oléique de préférence aux deux autres acides, à des températures plus élévées.

3º Nous traitons successivement le savon : 1º par l'alcool froid, qui dissout beaucoup d'oléate; 2º par l'alcool bouillant, qui dissout tous les sels formés par les acides gras ; pendant le refroidissement, les acides stéarique et margarique se déposent à l'état de sels, et l'acide oléique reste en dissolution. On sépare ensuite l'alcali combiné avec ces acides, au moyen

d'un autre acide quelconque. »

Indépendamment de ce que les procedés décrits dans le brevet n'étaient pas pratiques, il s'était élevé une autre difficulté sous le rapport de la combustion des bougies, et qui consiste en ce que les mèches ordinaires ne peuvent brûfer avec les acides gras, et cette difficulté avait été si bien sentie par MM. Gay-Lussac et Chevrenl, qu'ils avaient pris, le 4 août 1825, un brevet d'addition et de perfectionnement pour la fabrication d'une espèce de mèche particulière adaptée aux bougies steariques, brevet que nous ferons connaître plus tard, et qui apportait une amélioration notable dans cette nouvelle industrie, mais qui avait l'inconvenient de venir après un brevet pour le même objet et des procédés semblables pris le 10 février même année 1825, par M. J. L. Cambacérès, ingénieur des ponts-et-chaussées, auquel on doit en définitive les premiers succès dans la fabrication en grand des bougies stéariques, et d'avoir fait de cette fabrication une industrie usuelle et pratique.

Le point important de la fabrication consistait, à cette époque, à trouver un moyen de saponification des acides gras, moins dispendieux que celui par la potasse et la sonde proposé par MM. Gay-Lussac et Chevreul, et c'est de qu'on ne tarda pas à faire, en proposant d'opérer cette saponification à l'aide de la chaux. Des-lors, cette industrie prit un esser hardi et les développements auxquels nous la voyons arrivee

aujourd'hui.

La saponification calcaire s'opère le plus communément dans des cuves en bois, d'une capacité de 25000 litres, plus ou moins, suivant les localités. Ces cuves sont ordinairement construites en sapin du Nord, et, autant que possible, sans nords et sans cavités ou clapiers renfermant de la résine.

On dépose, dans chacune de ces cuves, 500 à 600 kilog. de suif et ou verse dessus 1,000 litres d'eau.

La quantité d'eau qu'on ajoute à la matière grasse dans la chaudière, est bien plus que suffisante pour tenir en dissolution toute la glycérine; en effet, celle-ci ne s'élevant que d'environ 8 pour 100 en poids dans cette matière, il en résulte que les 600 kilog. de suif n'en renferment pas plus de 48 à 50 kilog., et ou sait que la glycérine est soluble dans l'eau en toute proportion.

Les caves sont chauffées au moyen d'un tuyau communiquant avec un générateur ou chaudière à vapeur, et pourvues d'un robinet. Ce tuyau vient circuler sur le fond de la cuve et est percé d'un grand nombre de petits orifices qui lancent de la vapeur dans la chaudière chargée des matières. Cette vapeur, en se condensant, élève la température de l'eau et du suif, et détermine la fusion de celui-ci. Ce mode de chauffage est non-seulement plus commode dans ce genre d'opération, surtout quand on a plusieurs cuves à chauffer à la fois, mais encore il présente cela d'avantageux que la température s'élève peu à peu et se répartit d'une manière plus égale dans la masse, ce qui est une condition nécessaire pour le suceès d'une bonne et complète saponification.

Une chose très-importante, c'est que la chaux qu'on emploie à la saponification des acides gras contenus dans le suif, soit aussi pure que possible et à l'état complet de causticité.

D'abord, elle doit être pure, parce que si elle contenait des matières étrangères, telles qu'une certaine quantité de sable, on serait obligé d'en faire l'essai afin d'en augmenter la dose et de restituer à la cuve la quantité de cette terre alcaline qui manquerait alors si on se bornait à la dose ordinaire, et en second lieu, elle doit être dans un état complet de causticité, afin qu'il y ait saponification parfaite du corps gras, que toute la masse qu'on recueille se compose de savon calcaire, qu'il n'y entre pas une proportion plus ou moins grande de carbonate de chaux inerte, et enfin, pour qu'il n'y ait pas de matières grasses superflues qui embarrasseraient, par leur

présides, les opésétices ultérieures et pourrissent donnée leu à des déchies.

Tour s'aisurer que la chada det pure, de plurar la faire deliter dins un verie, y ejouch une cerusies quantité l'une et versei desta de l'unide chiorhydrique, jusqu'à ce que liquent, impose avoir, ett agitée, rougiste le papies, bleu de l'açide, chlorhydrique ne doquere lieu è sucune efferes-caço quelconique, et si elle un pure, il à y aura en par génére monte que compe, et dans le une pare, il à y aura en par génére pour fond de verse, et dans le une pare, il à y aura en par génére pour fond de verse, et dans le une pare, et dans le une ce résidu. Si qu'a a apparé que par granque de chaus, en santa incilement du combina que devys augranagement, à doce de chaux pour remplacer le dificie produit par le résidu.

Lorsqu'on se sera ainsi procure de la chaux pure, et en supposant un chargement de 500 kilog. de suif, on en fera fuser 75 kilog, et même, suivant d'autres, 80 à 85 kilog, c'est-à-dire jusqu'à 16 à 17 pour 100, dans une autre cuve, et quand elle sera bien délitée, on y ajoutera une quantité d'eau suffisante pour en former ane crème ou lait de chaux qu'on

rendra homogène par une légère agitation.

Il ne faut pas préparer son lait de chaux longtemps à l'avance, parce que, sous cette forme, la chaux attirerait plus fortement l'acide carbonique de l'air qu'à l'état solide, et par conséquent, passerait plus promptement à l'état de carbonate, et on fait bien de procéder à cette préparation pendant que le suif fond dans la cuve, pour que le bain de suif fondu et le lait soient prêts au même instant.

Dans cet état, on verse le lait de chanx dans là cuve au suiffondu en le faisant passer à travers un crible ou une toile métallique pour retenir les pierres ou autres débris grossiers

que la chaux pourrait contenir.

Le lait de chanx ayant été versé dans la cuve au suif en fusion, et le courant de vapeur continuant toujours, la température du mélange s'élève, et la combinaison s'opère peu à

peu.

Pour l'accilerer et la réduce complete, il convient d'agricfortement la masse. Cette agriculton, en effet, est d'une grande importance, car non-sentement elle accellere at Who gith intime la combination de la cliant avec les stides gras, mass succèse elle permet de diminière la proportion de cetts bise et la quantité d'accelle intiminque qui don la lattice. "Ou peut se rendre compte, dit M. Dumas, de l'économie qui résulterait d'une saponification perfectionnée dans le seul emploi de l'acide sulfurique. En effet, le suif qu'on emploie renfermant 88 pour 100 d'acides gras, on trouve, d'après le calcul, que 100 kilog. de ce suif exigeraient 9 kilog. 35 de chaux pour se saponifier. Or, dans la plupart des fabriques, on en emploie plus de 15 kilog. C'est donc pour 100 kilog. de suif au moins 6 kilog. de chaux qu'il faut saturer, en pure perte, par 10 à 11 kilog. d'acide sulfurique à 66°. Nous insistents donc sur ce point et répétons qu'une agitation énergique permettrait de diminuer cette perte. "

Du reste, les fabricants peuvent seuls être juges de cette question et décider si, dans leur localité et dans leur position, le prix, y compris les frais d'établissement, de la force mécanique nécessaire à cette agitation prolongée, est supérienr à la perte qu'ils éprouvent par la saturation d'un excès de chaux; mais, dans tous les cas, il est évident que l'opération de la saponification par la chaux, telle qu'on la pratique généralement aujourd'hui, n'est pas assez économique et qu'il conviendrait de chercher un antre mode à l'aide duquel on se rapproche davantage, dans le dosage du corps gras et de la substance caustique qui doit le saponifier, des proportions

indiquées par la théorie.

Les dimensions des cuves à saponifier sont déterminées. comme nous avons dit, sur un traitement de 500 à 600 kilog. de suif par opération et par cuve de 2,000 kilog. de capacité par 24 heures, c'est-à-dire qu'elles sont de 75 centimètres (2 pieds 3 pouces 8 lignes) de rayon au fond et 1 mètre 10 centimètres (3 pieds 4 pouces 8 lignes) de hauteur. Ces cuves ont une forme légèrement conique et s'évasant par le bas, afin de faciliter les lavages; et, au lieu d'y faire arriver seulement au fond le tuyau de vapeur, on peut, comme on l'a dit, l'y faire descendre circulairement et en serpentin, le long des parois et jusqu'au fond. Les ouvertures que ce tuyau présente à la vapeur doivent être très-fines, afin, d'un côté, de donner lieu à une multitude de petits filets ascendants de vapeur, et de l'autre, pour s'opposer à l'introduction des matières et de la liqueur dans le tuyau de vapeur. Un volant, qu'on met en mouvement aussitôt qu'on commence à verser la chanx pour obtenir une combinaison plus parfaite entre les corps melangés, consiste en un arbre vertical en fer qui reçoit le mouvement par un système d'engrenage conique place

l'une de ses extrémités. A cet arbre, on fixe des ailettes insérées à différentes hauteurs et légèrement inclinées sur son axe afin que le liquide ne tourne pas toujours dans le même plan.

Les parties tranchantes de ces ailettes sont en fer et assujetties par des chevillettes. Par le bas, l'arbre n'est pas terminé par un pivot, mais par une crapaudine renversée roulant sur un pivot pour que le savon calcaire qui flotte incessamment dans la liqueur ne puisse s'insinuer et se loger entre les surfaces flottantes. Enfin, on a proposé de fixer, à l'extrémité des ailettes, des brosses qui frotteraient continuellement sur la face supérieure ou antérieure des révolutions du tuyau de vapeur, afin d'empêcher son obstruction par les particules de savon solide ou de chaux qui nagent dans la liqueur. Du reste, nous donnerons plus bas la figure et la description des

cuves à saponification et à agitateur.

Tout en admettant la nécessité de l'agitation de la masse à saponifier, nous croyons toutefois faire ici la remarque que, dans les autres genres de saponifications, l'expérience a démontré qu'on ne pouvait parvenir à saturer complètement et économiquement les corps gras qu'en les saponifiant en deux temps. En effet, les corps gras ne sont pas solubles dans l'eau, et en général les décompositions chimiques ne s'opèrent, le plus souvent, avec netteté, que lorsqu'un des corps au moins est en solution complète dans ce liquide. Tel est aussi, dans la fabrication des savons, le but de l'opération à laquelle on a donné le nom d'empatage, et qui a pour but de former, au moyen d'une petite quantité d'alcali, une émulsion avec la matière grasse à saponifier, et de la préparer à se combiner avec une portion plus considérable de cet alcali, au moment de l'opération à laquelle on a donné le nom de coction.

D'un autre côté, il y a une autre considération qui prescrit, en quelque sorte, de faire la saponification en deux temps, ou du moins en marquant plusieurs temps, dans cette opération. C'est que le savon calcaire qui se forme par le mélange simultané de toute la proportion de chaux qu'on est habitué à donner au suif, acquiert alors une grande densité et, en se precipitant, enveloppe une portion de la matière grasse non saponifiée, qui se trouve ainsi soustraite à la chaux; de là cette nécessité d'une agitation presque continuelle pour rompre et atténuer ces masses de savon et mettre toutes les portions du

suif eu contact avec la chaux.

Nous insistons donc sur l'adoption de cette saponification en deux ou plusieurs temps; seulement, il conviendra d'étudier, lors de l'empatage, quelle sera la quantité de chaux à donner et si ou aura toujours besoin d'une agitation prolongée; si la proportion totale de chaux à donner ne serait pas moindre; si la consommation du combustible sera aussi considérable, la température aussi élevée, le temps de l'opération aussi long, et enfin, si on ne pourrait pas avoir recours, économiquement parlant, à une autre opération analogue à celle qu'on nomme relarquage dans la fabrication des savons.

Du reste, cette idée ne paraît pas avoir échappé à quelques fabricants; car, dans la description qu'il a publiée, en 1841, de la fabrication des bougies stéariques, telle qu'elle se pratique en Allemagne, M. le professeur Joeckel s'exprime ainsi:

« Tout le monde sait que la fabrication des bougies stéariques commence par la saponification du suif. Dans ce but, on fait fondre ce suif avec une quantité d'eau suffisante dans une cuve appropriée à cet objet et chanffée par le moyen de la vapeur, et pendant que la température s'élève avec lenteur on ajoute, sous forme de lait, la quantité de chaux nécessaire pour saturer toute la portion des acides libres qu'on suppose exister dans le suif et qui n'est plus combinée à la glycérine. L'addition d'une plus grande quantité de chaux au commencement de l'opération et surtout au moment où la température s'élève avec rapidité, agirait d'une manière désayantageuse, parce qu'elle hâterait trop la formation du savon calcaire et serait cause qu'une partie du suif non décomposée se trouverait soustraite à l'influence de la chaux. Par conséquent, il faut, tout en élevant la température, ne pas donner toute la chaux nécessaire en une seule fois, mais en réserver une portion qu'on ajoutera en la fractionnant et en laissant se combiner les substances ensemble sous l'influence du courant continu de vapeur, jusqu'à ce que le savon calcaire soit complètement forme; on reconnaît qu'on est arrive à ce point et que l'operation est terminée, par le changement presque instantané qui a lieu dans la consistance de la liqueur, qui commence à précipiter des masses grenues et à cassure nette. D'ailleurs, il ne faut pas negliger les autres signes indicateurs qu'on a observés dans la fabrication des savons de suif ordinaires. La quantité de chaux nécessaire pour saponifier 100 kilog, de snif pent étre fixée sans crainte à 14 kilog. " Une autre observation utile se presente aussi, c'est que la saponification des corps gras par la chaux n'est peut-être possible d'une manière rapide et complète que sous une pression superieure à celle de l'atmosphère. Pendant longtemps on a cru que la saponification calcaire ne pouvait s'effectuer que dans des chaudières autoclaves, et quoiqu'on ait reconnu depuis que cette augmentation de pression et l'élévation de la température, qui en est la consequence, ne sont pas indispensables pour cette saponification, il n'est pas impossible qu'en reprenant aujourd'hui cette idée, on ne parvienne à opérer une diminution sensible dans la proportion de chaux caustique employée à la saturation d'un poids donné de malière grasse.

Cette idée, du reste, n'est pas non plus nouvelle; on la trouve déjà énoncée dans le brevet de MM. Gay-Lussac et Chevreul rapporte plus haut; elle a même été reprise déjà, à différentes époques, par les fabricants, et nous ne savons pas pourquoi elle a été abandonnée. Nous citerons comme exemple, le procédé de saponification des graisses, pour lequel MM. Milly et Motard se sont fait breveter en 1834, qu'on trouve décrit dans le T. LII, p. 505, des brevets d'in-

vention, et dont voici l'énonce :

» La chaudière dont les inventeurs se servent est d'une forme cylindrique, se terminant, à sa partie supérieure, par un trou d'homme lequel est hermétiquement fermé par un couvercle boulonné : ce couvercle porte à son centre une stuffing-box par laquelle passe une tige tournée (agitateur), terminée, à sa partie inférieure, par une croix en bois. Ce couvercle est encore percé d'un trou destiné à recevoir un tube plongeant de 6 pouces dans la chaudière; on place dans ce tube, un thermomètre.

» La chaudière est chauffée par un fourneau de forme ordinaire.

» On commence par verser, dans ladite chaudière, une quantité d'eau double de celle du suif à saponifier; dans cette eau, on met le suif : quand ce dernier est fondu, on repand, sur la masse liquide, un lait de chaux en quantité suffisante pour opérer la saponification des graisses. On ferme alors la chaudière, et, au moyen d'un mouvement de bas en haut imprime à l'agitateur, on brasse, à des intervalles rapprochés, toute la masse liquide; l'opération se continue de la même manière, jusqu'à ce que le thermomètre marque 136° centigrades. Après un certain temps, toute la masse devenant

consistante, l'agitation n'est plus possible: l'opération est alors abandonnée à elle-même et se termine pendant l'abaissement de la température. Quand le thermomètre ne marque plus que 100° centigrades, on ouvre la chaudière et ou la vide par le trou d'homme dès que la masse est suffisamment refroidie. »

Nous aurions encore ici, à l'occasion de la saponification, une considération à faire valoir, et que nous allons exposer en

quelques mots.

En général, dans les corps gras, c'est la partie solide, c'est-à-dire la stéarine et la margarine, qui se saponifie le mieux, ou plutôt qui se saponifie le plus promptement et le plus complètement. Il semble donc en résulter que si, au lieu de saponifier les graisses à saturation par la chaux, on ne les saponifiait que partiellement, on plutôt on ne leur donnait qu'une quantité de chaux insuffisante pour décomposer et saturer tous les acides, ce seraient les acides stéarique et margarique qui se satureraient les premiers pour former des savons calcaires solides et précipitables, tandis qu'en reglant bien ses proportions, on obtiendrait pent-être des savons durs et de l'oléine libre; du moins, c'est ce qu'on observe quand on saponifie partiellement une huile quelconque avec des alcalis, il y a toujours formation d'un savon dur et de l'oleine, qui devient libre et ne se saponifie pas. Bien plus, M. P. Bancroft, de Liverpool, a pris, en 1846, une patente en Angleterre pour purifier les huiles par ce moyen, et rendre le résidu plus propre au graissage des machines.

On conçoit, en effet, que si on parvenait à former, de prime-abord, avec les graisses, des stearate et margarate de chaus insolubles et qui se précipiteraient aussitôt, et de l'oléine libre, il ne s'agirait plus que de séparer ces corps par décantation, et opèrer sur une masse bien moins considérable de savons calcaires, ce qui simplifierait d'une part les opérations de la décomposition des savons, et de l'autre, celles si longue

et si dispendieuses des pressages à froid et à chaud.

Afin de mettre les fabricants sur la voie de cette modification importante, nous ferons connaître le procédé qui M. Bancroft a cru devoir appliquer à ce qu'il appelle l'affinage des suifs, et qui n'est autre qu'une opération de saponi fication imparfaite.

« J'ai trouvé, dit-il, que les suifs les mienx appropriés but que je me propose, sont ceux désignés dans le comm

sous la marque Y, C, qui ont une légère couleur citrine et les bons suifs indigènes. Je fais fondre ces suifs à la vapeur, et lorsqu'ils sont parvenus à l'état de fluidité, et seulement audessus de leur point de fusion, j'y ajoute une forte solution de notasse ou de soude caustique ou à l'état de carbonate du poids spécifique de 1, 2. On introduit cette solution alcaline en agitant continuellement. L'introduction de l'alcali précipite une matière épaisse savonneuse, une sorte d'empatage, et l'opération est terminée lorsqu'une nouvelle addition d'alcali ne produit plus d'effet; on porte alors le suif à la température de 85 à 90° centigrades, on laisse reposer 24 heures ou plus, suivant la masse sur laquelle on a opéré, et d'après la température extérieure, et lorsque le suif commence à refroidir et à devenir légèrement opaque, on le coule dans des tonneaux, où on l'agite pendant le refroidissement pour l'empécher de se granuler.

» Il est bon de faire remarquer qu'il faut éviter les solutions faibles d'alcali, et que plus elles sont concentrées et denses, plus elles sont propres à la purification des matières

grasses:

Il faudra donc essayer si, avec des laits de chaux épais et avec les précautions convenables, on ne parviendrait pas, dans les matières grasses en fusion, à convertir seulement en savons calcaires les acides concrets et à laisser l'oléine libre; la perte qu'on ferait en acides concrets entraînés avec l'oléine fluide, pouvant être compensée bien au-delà, par la diminution de la main-d'œuvre, un matériel plus simple et une économie sur le combustible.

La durée de l'opération pour la saponification varie suivant la température, le degré d'agitation qu'on fait èprouver au mélange et surtout avec la masse de matière sur laquelle on opère. Quand le courant de vapeur continue, ainsi qu'on doit le faire jusqu'à la fin de l'opération, et que le mélange est porté jusqu'à la température de l'ébullition, il faut environ huit heures pour arriver à la saponification complète. On peut diminuer cette durée en agitant presque continuellement la masse, et plus celle-ci est faible, plus aussi elle acquiert promptement la température exigée, et plus le brassage en est facile et énergique; mais, dans tous les cas, elle n'est presque jamais au-dessous de quatre heures.

Quoi qu'il en soit, il faut se laisser guider moins par la température et la masse que par l'aspect que présente celle-ci.

et il est facile de voir que l'opération est arrivée à son terme en ce que le savon calcaire se granule tout à-conp et prend un aspect tout différent de celui qu'il avait eu jusque-là.

Le savon de chaux qu'on prépare, comme il vient d'être dit, et qui se compose d'un mélange de stéarate, margarate et oléate de chaux, est en masses très-dures, blanches, peu fusi-

bles et insolubles dans l'eau et l'alcool.

M. W. Hempel, de Berlin, a pris, en 1836, une patente pour un mode de saponification dont nous croyons devoir dire un mot.

"D'abord, la matière grasse est mise en fusion et refroidie avec beaucoup de lenteur jusqu'à la température où la stéarine, la margarine ou la palmitine commencent à se solidifier, puis on soumet à la presse, qui fait écouler une partie de l'oléine qui est encore fluide et retient les matières grasses cidessus imprégnées d'une certaine proportion de cette oléine restée dans la masse. La matière qui reste dans les étendelles, est fondue dans une chaudière fermée, puis on saupoudre dessus de la chaux délitée (1), à raïson de 10 kilog. par 100 kilog de matière, on porte avec lenteur la température à 122° centigrades en agitant continuellement, pendant trois heures, au hont desquelles la chaux s'est combinée parfaitement avec la matière grasse, ce qu'on reconnaît à l'aspect vitreux, translucide que prend la masse par le refroidissement après qu'on l'a réduite en couches minces.

» On enlève alors le feu, puis on ajoute peu à peu, et en brassant continuellement, de l'eau froide, jusqu'à ce que le tout forme une poudre grossière, qu'on passe à travers un crible ou un tamis. Cette poudre est une combinaison des acides gras avec la chaux qu'on élimine par un procédé que nous indiquerons plus bas quand nous traiterons de la décomposition des savons calcaires. »

Dans ce mode de saponification, on voit qu'on n'emploie plus que 10 pour 100 de chaux, et qu'on obtient en définitive le savon calcaire sous forme de poudre grossière. Ce sont là, assurément, des perfectionnements, mais on doit voir d'un autre côté que ces avantages ne s'obtiennent que par un bras-

<sup>(</sup>s) On prépare cette chaux délitée en prenant de la chaux vive qu'on place sir un tamis métallique, et qu'on plonge une minute dans l'eau; on laise égoutrer ce liquide et en transporte la chaux qui fisse alors avec force dans un rage en fonte chaustique et pour d'un couvercle en lois pour la débarrancer de toute l'eau qui of est pas sée. Enfin on passe à travers un tamis, et on emploie promptement par que la chaux n'attire pus l'humidité de l'atmosphère.

sage continu de plusieurs heures; que si l'opération de la saponification à sec est moins longue, il faut faire une autre manipulation pour réduire en poudre, et enfin qu'il convieudsait de rechercher si cette saponification est aussi parfaite que quand on sature les matières grasses en fusion sur un bain d'eau.

M. Hempel ne dit pas dans son brevet si sa chaudière est chauffée à la vapeur, mais on doit le présumer, parce que autrement, ou par un chauffage à feu nu, on s'exposerait à élever sans nécessité la température à un degré supérisar, ou à convertir par une chaleur trop forte la matière grasse en quelques-uns de ses produits pyrogènes, qui tous ne sont pas propres à l'éclairage, ce qui constituerait des déchets qu'il est atile d'éviter.

La quantité de savon calcaire qu'on obtient dans les opérations ordinaires de la fabrique est à peu près constante, mais il n'en est pas de même de la qualité de ce savon, qui dépend des soins apportés dans la fabrication, et des proportions relatives des acides gras entre eux. En général, le suif sur 100 parties devrait donner de 05 à 06 parties d'acides gras, y compris l'eau d'hydration, absorbée pendant la saponification calcaire, et terme moyen en fabrique, 93 à 94; or, 100 parties de sels gras calcaires devant contenir 90,40 parties d'acides et 9,60 de chaux, il en résulte que pour saturer 94 parties d'acides, il faudrait à peu près 10 parties de chaux. On voit donc que les 500 ou les 600 kilog, de suif qui constituent le chargement d'une cuve à saponification, devraient donner, dans le premier  $cas,(94+10) \times 5=520$ , et dans le second $(94+10) \times 6=624$ kilog. de savon calcaire. On obtient en général, un poids, peu different, il est vrai, mais qui se décompose autrement, et est souvent supérieur, parce que, d'une part, on emploie depuis 15 jusqu'à 17 de chaux pour 100 de suif, et de l'autre, parce qu'une partie des sels glycériques ne sont pas entièrement décomposés par la saponification calcaire de fabrique. Ainsi, un poids plus considerable de savon n'est pas un indice d'une bonne opération, et il n'y a que celle où on obtient un chiffre qui se rapproche des proportions chimiques définies, qu'on puisse, sauf d'autres considérations, regarder comme satisfaisante, surtout quand on a dosé la chaux d'après ces proportions, et qu'on a opéré suivant tous les principes.

Lorsque la saponification est terminée, on met à sec le savon calcaire en faisant égoutter l'eau au sein de laquelle il

s est formé, et qui contient alors en dissolution la glycérine qui est devenue libre et s'est hydratée. Cette enu est donc evacnée au moyen d'un robinet qu'on ouvre près du fond de la cave, et coule dans un caniveau place dessous et qui la conduit au dehors.

La glycérine est une substance qui ne tardera peut-être pas à etre recueillie en grand pour recevoir diverses applications dans les arts. Lorsque l'industrie et le commerce la réclameront, il faudra recueillir cette can pour la traifer à part, et l'en extraire ou la hyrer aux fabricants qui se chargeraient de son extraction. En faisant l'histoire de cette substance à la page 4v, nous avons dit qu'elle jouissait d'un pouvoir dissolvant trés-considérable pour un certain nombre de substances, et tout récemment MM. Thomas et Dellisse ont annoucé qu'ils étaient parvenus à enlever au fer zingué l'aigreur qu'on lui reprochait à juste titre, en décapant le fer, non plus aux acides sulfarique ou chlorhydrique plus ou moins étendus, mois dans les eaux acides provenant d'éparations d'huiles à brûler, qui renferment en suspension une grande quantité de glycerine dont la propriété serait de préserver le fer des attaques trop vives de l'acide que contiennent ces eaux, tout en produisant un bon décapage.

M. W. Hempel, fabricant à Berlin, que nous avons cité ci-dessus, a fait aussi connaître, en 1836, un procédé qui lui st propre pour le traitement des matières grasses d'origine tant nimale que vegetale, et voici à peu pres en quoi il consiste :

" Les matières grasses, on le suif, sont d'abord debarrassées e leurs impuretés par les moyens employés ordinairement our cet objet, puis transportées à l'état de fusion dans une ve ronde, où on les brasse au moyen d'un agitateur, Jusa ce qu'elles soient refroidies à environ 36 ou 40° cenrades, température à laquelle elles ont un aspect laiteux et e texture grenue. La masse grenue qui consiste en stearine tallisee, est introduite dans une presse, qui, à l'aide d'une Voici comment on traite le suit en particulier :

La stéarine cristallisée obtenue par le moyen ci-dessus que, et après avoir été soumlse à la presse, est saponifiée de d'une lessive de soude ou de potasse caustique. Le ate alcalin ainsi obtenu, est dissous dans une cuve dans chande et par le secours de la vapeur, puis on y ajoute la ite d'acide phosphorique necessaire pour saturer seulement l'alcali et mettre en liberté l'acide stéarique. Cet acide est, en cet état, transporté dans une chaudière à évaporation et soumis à une température de 80 à 85°, jusqu'à ce que toute l'eau adhérente soit évaporée ; alors on le soumet à un second pressage, et enfin après l'avoir bien lavé à l'eau chaude et filtré, on le moule en pains. Le phosphate alcalin est décomposé par la chaux vive qui donne du phosphate de chaux et un alcali caustique qu'on peut faire servir de nouveau à la saponification de la stéarine. Le phosphate de chaux décomposé par l'acide sulfurique donne l'acide phosphorique, qui rentre dans une nouvelle opération. La dépense se borne donc aux frais de l'acide sulfurique et de la chaux, et environ 3 pour 100 d'acide phosphorique et d'alcali. •

La saponification par la chaux n'est pas le seul procédé qui ait été tenté dans la pratique, et parmi ceux qui ont été proposés, nous nous contenterons de faire connaître celui qu'un habile manufacturier, M. J. L. Cambacérès, a fait connaître, en 1844, à l'Académie des Sciences, et que nous rapporterons dans les termes mêmes dans lesquels l'auteur en a fait la com-

munication:

« Quant à la fabrication de l'acide stéarique, c'est en saponifiant les corps gras qu'on obtient ce produit. La chaux et l'acide sulfurique sont les substances qu'on emploie, et quelque faibles que soient leurs valeurs, surtout si l'on fait usage de l'acide sulfurique des chambres en évitant les frais de concentration de cet acide, les différentes opérations que subit la matière grasse produisent une main-d'œuvre assez élevée qui augmente les frais de fabrication.

» Cependant, toute la question économique ne consiste pas dans ces frais; les parties de suif ne donnent que 45 parties d'acides solides et 43 à 45 d'acide oléique, et ce dernier acide est loin d'être placé dans le commerce au prix du suif, quoiqu'il convienne parfaitement à la fabrication du savon. Mais on fabrique en France une quantité si considérable de ce dernier produit comparativement à son usage, que l'acide oléique est vendu seulement un peu au-dessus de la moitié du prix du suif.

" Cette réduction de valeur tient à l'impossibilité d'assimiler complètement ce corps gras aux huiles. Il ne peut être employé à l'éclairage, tant parce qu'il est impropre à la combustion, que parce qu'il attaque les lampes. A la vérité, dans ces derniers temps, on a trouvé une consommation utile de

l'acide oléique, en l'appliquant au graissage des laînes; mais il ne paraît pas jusqu'à présent que le débouché soit suffisant pour exercer une influence sensible sur le prix de fabrication des acides solides. Ce prix reste donc encore assez élevé, en le comparant à celui du suit; aussi vainement, depuis 1833, la Societé d'encouragement a-t-elle proposé un prix de 4,000 fr. pour la fabrication de bougies économiques, qui ne reviendraient qu'à i fr. le demi-kilog. Le prix le plus bas auquel le commerce puisse livrer un produit de cette nature, de bonne qualité, ne s'abaisse guère au-dessous de 1 fr. 50 c.

Jusqu'à ce que la science ait trouve un nouveau procédé plus économique pour fabriquer les acides gras, il ne reste donc d'autres moyens de diminuer le prix de fabrication, que de perfectionner les opérations actuellement eu usage, et surtout de tirer parti de la saponification pour obtenir un produit utile, et non un produit qui n'offre aucune valeur

comme le sulfate de chaux.

» C'est à cette idée que nous nous sommes particulièrement attachés en cherchant à obtenir, comme résidus de la fabrication, des sels d'alumine qui ont une grande valeur dans les arts. L'alumine ne saponifie pas les corps gras. D'ailleurs, on ne la trouve pas directement à l'état de pureté; mais, si on emploie la potasse ou la soude comme agents intermédiaires, toutes les difficultés seront levées; les alcalis, en effet, dissolvent en general l'alumine faisant partie des argiles, ils la séparent du fer, ils saponifient les corps gras. En les employant donc, d'une part, à obtenir une dissolution d'alumine, de l'autre, à saponifier les suifs, le savon alcalin une fois obtenu, un simple melange avec la dissolution d'alumine donnera le savon alumineux, dans un grand état de division. En séparant ensuite l'excédant d'alcali, il sera facile de décomposer le savon alumineux, même à froid, par un acide qui ne soit pas tres-puissant, et de fabriquer ainsi soit le sulfate d'alumine, soit l'acétate d'alumine, dont on fait une si grande consommation dans la teinture, et qui, jusqu'à présent, n'a été obtenu qu'à un prix fort élevé par une double action entre l'acétate de plomb et l'alun.

"Il y a quelques précautions à prendre pour que le sel obtend soit aussi pur que possible. Il faut employer des argiles dépouillées par la calcination des débris végétaux, et avoir soin, lorsqu'on précipite le savon alumineux, que le savon alcalin soit suparavant séparé de la lessive; laquelle dissout toujours une petite quantité de matière colorante fournie par le corps gras (1).

- " Ce liquide qui nous aura servi à former le savon alumineux sera employé ensuite à une seconde opération; et comme it contiendra, outre l'alumine, un peu d'acide silicique, lorsque cette substance s'y trouvera en trop grande quantité, on la précipitera soit par la chaux, soit par l'acide oléique pro-
- venant de la fabrication des acides solides, si l'on écoule le résidu huileux à l'état de savon.
- » Il faut tenir compte, dans cette fabrication, du déchet provenant de l'emploi de l'alcali, agent intermédiaire qui sert à saponifier et à dissoudre l'alumine. Cet déchet, dans les fabriques de savon, est évalué à un dixième de la quantite d'alcali employée. Mais si l'on fait attention, d'un autre côté, que dans la saponification par la chaux, on emploie toujours un excès de chaux qui occasionne une perte correspondante d'acide sulfurique évaluée de 10 à 11 kilog. d'acide à 66 fr. pour 100 kilog. de suif, il sera facile de reconnaître, en comparant les deux fabrications, que cette perte d'acide, quand même elle serait moins forte, compense le déchet de l'alcali, et que toute la question se réduit à comparer les mains-d'œuvre. Comme la décomposition du savon d'alumine s'effectue avec la plus grande facilité, tandis qu'il n'en est pas de même de celle de savon calcaire, qu'on est obligé de pulvériser; et que la formation du sulfate de chaux entraîne toujours quelques parties de savon calcaire, ce qui oblige de traiter de nouveau les résidus, la nouvelle fabrication envisagée sous ce rapport pourra peut-être supporter la comparaison sans un trop grand désavantage; et comme en définitive elle donne théoriquement pour 100 d'acides gras, 42 de sulfate d'alumine pur, qui se vend 50 fr. les 100 kil., on voit que, lors même que cette quantité de sulfate serait réduite à 33, c'est-à-dire au tiers de la quantité d'acides gras, il restera un boni assez fort pour faire espérer qu'il y ait un avantage marqué à entreprendre la fabrication des sels d'alumine conjointement avec celle des acides gras. Cette question sera promptement décidée par un essai qui se

<sup>(1)</sup> Au reste, il ne faut pas croire que ces précautions soient rigoureusement nécessaives, au point d'ériter tout contact avec la matière colorante, de nature végétale ou animale. L'acide acétique à 8 degrés, qui sert à préparer l'acètae de plomb avec tequel or fait l'acétae de alumine, est ordinairement incolore, et ai l'on dissout dass l'acide qui parait le plus pur, un peu de chlorure de calcium, on metres presque tou-jours en évidence une quantité très-enable de substance colorante.

fait en ce moment. Dans tous les cas, pour des localités telles que celles de Rouen, ou de Mulhouse, il y aurait un avantage très-marqué à fabriquer, par ce moyen, l'acétate d'alumine.

\* En résumé : la saponification étant, jusqu'à ce jour, le seul moyen praticable dans les arts, pour obtenir les acides gras solides, employés dans l'éclairage, cette opération, loin d'être dispendieuse par une dépense d'alcali et d'acide faite en pure perte, pourra peut-être donner un résidu avantageux, en employant la potasse ou la soude, comme agents intermédiaires pour saponifier et obtenir ensuite un savou alumineux par le mélange du savon alcalin avec une dissolution d'alumine. La décomposition par un acide donnera ensuite les sels alumineux employés dans les arts. »

Voici encore quelques détails fournis, à ce sujet, par cet

habile manufacturier :

• Au lieu de combiner directement, dit-il, les corps gras avec la chaux et de décomposer ensuite le savon de chaux par l'acide sulfurique, ainsi que cela se pratique aujourd'hui dans les fabriques d'acide stéarique, ou saponifie ces corps gras par un alcali soluble, tel que la potasse ou la soude, ainsi qu'ou l'avait déjà fait précédemment.

» Le savon alcalin une fois obtenu, on le sépare de sa lessive et ou le mêle avec une dissolution de potasse ou de soude aluminée pour le transformer en savon d'alumine; ce nouveau savon est ensuite égoutté et soumis à l'action d'une presse pour en séparer l'alcali; dans cet état, il est décomposé par un acide, et l'on obtient à la fois les acides gras et l'un des sels d'alumine employés dans les arts.

 On peut employer, par exemple, à cette décomposition, de l'acide acétique amené à 8°, qu'on met en digestion avec le savon alumineux et broyant le mélange de temps en temps.

• Quant à la dissolution d'alumine dans la potasse on dans la soude, on l'obtient en faisant bouillir l'alcali avec une argile légèrement calcinée aupacavant, afin de la débarrasser de quelques prodaits végétaux; cette argile peut aussi être calcinée avec un carbonate alcalin et du charbon pour obtenir directement le liquide en question.

"Ce liquide, après avoir servi à former le savon alumineux, est employé à une seconde opération, et comme il contient aussi de la silice, lorsque cette substance s'y trouvera en trop grande quantité, on la précipitera, soit par la chaux, soit par l'acide oléique provenant de la fabrication des acides solides, si l'on écoule le résidu huileux à l'état de savon.

» Il y a, suivant M. Cambacérès, deux opérations dans la saponification par l'alcali soluble. La première a pour but d'enlever au corps gras la matière colorante ou la plus grande partie de cette matière, et la seconde a pour objet la fabrica-

tion des acides gras.

La décoloration est opérée en faisant bouillir, pendant quelques heures, le corps gras avec une eau légèrement al-caline; on arrête ensuite l'ébullition, on soutire le liquide aqueux et l'on verse dans la chaudière une petite quantité de lessive très-concentrée, qui précipite la matière colorante ou la majeure partie de cette matière en s'unissant avec une quantité du corps gras; on sépare le précipité et on continue la saponification comme à l'ordinaire.

"En prolongeant l'ébullition avec le liquide atcalin, on peut exciter la précipitation par l'alcali concentré et la séparation du précipité; mais l'opération est alors de plus longue durée. Avec les suifs, il est facile, par ce moyen, d'obtenir un corps gras dépouillé de sa couleur. On peut encore, lorsque le corps gras se saponifie, l'unir à une petite partie d'un oxyde, décomposer, faire bouillir sur l'eau et enlever ensuite, par un acide, la base qui entraîne le principe colorant.

» Lorsque le savon de potasse ou de soude est entièrement formé, il faut avoir soin de le séparer de sa lessive et de le laver, au besoin, par des dissolutions aqueuses et salines pour lui enlever toute la matière colorante libre avant de le mêler

avec le liquide alumino-siliceux.

» Les corps gras employés à la saponification, sont combinés avec l'alcali, soit tels qu'ils existent naturellement, soit durcis auparavant par la solidification de leur partie huileuse, en employant l'action connue des acides hypo-azotique, azotique, sulfureux, etc. Dans ce dernier état, il est indispensable de mettre en pratique le moyen de décoloration qu'on vient de faire connaître.

Ainsi, le procédé de M. Cambacérès consiste principa-

1º Dans l'idée d'employer la potasse et la soude comme agents intermédiaires pour saponifier les corps gras et obtenir un savon alumineux lorsqu'on substitue à ces alcalis l'alumine qui ne se saponifie pas;

2º Dans la propriété, ignorée jusque-là, que possèdent les

alcalis, diverses bases et différents sels, de précipiter la matièn colorante des corps gras, quand celle-ci a absorbé de l'eac et dans l'application de cette propriété à la décoloration d la partie huileuse des corps saponifiés, soit à leur état naturel, soit à l'état de solidification produit par certains acides.

M. Cambacérès a profité également de l'action intermédiaire des alcalis solubles ou de leurs carbonates, pour obtenir un savon calcaire excessivement divisé, soit que ce savon air été forme par voie de précipitation en mettant la chaux en contact avec un savon soluble, soit que ce savon ait été delayé dans un liquide alcalin à mesure qu'il se produit directement lorsqu'on saponifie par la chaux. Ce procédé a pour but, dans les deux cas, d'éviter deux inconvenients qui existent dans la fabrication actuelle : la pulvérisation de la masse compacte qu'on obtient en unissant le corps gras à la chaux, et la décomposition à chaud par l'acide sulfurique. Cette dernière opération colore la matière grasse saponifiée, dont la partie huilease absorbe de l'eau, surtout à la température de l'ébullition.

Depuis l'époque indiquée ci-dessus, c'est-à-dire le 8 novembre 1845, M. Cambacérès a indiqué un procédé plus direct pour décomposer les savons alcalins par les terres alumineuses, sans dissondre auparavant ces terres dans les alcalis. Il a reconnu qu'il suffit pour obtenir cette décomposition de mettre immédiatement les terres divisées par lévigation en contact avec les savons alcalius ou avec les corps gras non aponifies et les alcalis, et de soumettre le mélange à l'action e la chaleur jusqu'à ce que la décomposition soit opérée. ans le cas ou , comme dans le procédé précédent, la terre t dissoute dans un alcali, on opère la dissolution par voie unide dans des chaudières autoclaves.

Du reste, on sait que le savon d'alumine est fusible à une

npérature assez basse, et complétement insoluble dans Voici maintenant la description de la cuve à saponification nt on se sert le plus communément dans les fabriques de

ig. 5, Pl. I. Coupe verticale et longitudinale de la cuve. u l'on a enlevé une portion de la paroi afin qu'on puisse

y. 6. Plan ou projection horizontale de la même cuve. est un arbre en fer sur l'extrémité supérieure duquet est calée une roue d'angle qui reçoit le mouvement d'une autre roue semblable communiquant avec un machine à vapeur. Sur cet arbre sont assujétis, en croix, quatre bras b, b armés de dents qui constituent l'agitateur dont on voit le détail dans les figures 7 et 8. Ces bras, ainsi que les dents dont ils sont armés, sont en fer et disposés un peu obliquement. Des tiges qui les relient entre eux s'opposent à ce qu'ils fléchissent et cèdent à l'influence de l'inertie du liquide qu'on veut mêttre en mouvement.

La cuve est en bois de sapin, cerclée solidement en fer, et elle est chauffée par un serpentin en plomb qui amène sur

son fond la vapeur d'un générateur.

Cette forme est assez commode pour l'agitation des matières, pour la saponification et pour recueillir le savon de chaux; mais elle n'est pas exclusive, et on pourrait tout aussi bien adopter des cuves doublées en plomb, où les matières circuleraient comme dans la pile hollandaise à fabriquer le papier, où le savon de chaux flotterait à la surface et serait recueilli par des vaques, des barrages, etc., et où on pourrait en même temps opérer ces décompositions par l'acide sulfurique et les lavages nécessaires.

Il ne serait pas non plus impossible de réaliser d'antres perfectionnements dans cette opération, en opérant la saponification en vases clos, à une haute température, sans agitation; mais, comme nous n'avons pas encore vu d'applications d'e ce mode de fabrication, nous nous abstiendrons d'entrer dans d'autres détails sur ce sujet, laissant aux praticiens le soin d'apprécier sa portée et son mérite pratique.

Si on voulait opérer la saponification à feu nu, ce qu'll y aurait de mieux à faire, ce serait d'opérer au bain-marie, c'est-à-dire d'introduire une cuve en bois dans une autre en mêtal et de remplir l'intervalle eutre les deux vases avec un liquide. Les deux vases ne laissant échapper aucune vapeur, si ce n'est sous une pression déterminée par une soupape de sûreté, et on pourraitainsi saponifier à telle température qu'on le jugerait convenable.

#### SECTION II.

CONCASSAGE OU PULVÉRISATION DES SAVONS CALGAIRES.

La saponification étant terminée, et les stéarate, margarate et oléate de chaux ayant été recueillis sous la forme de savons très-durs, on procède à la seconde opération, qui consiste dans le concassage ou la pulvérisation de ces savons de chaux.

A cet effet, on commence par épiner les eaux au sein desquelles on a opéré la saponification. Ces eaux, qui ont un aspect légèrement januâtre et une savent douceâtre, renferment la glycérine qui était combinée dans le suif avec les acides gras et a été éliminée par la chaux, et qui est soluble en toute proportion dans l'eau. On fait donc écouler cette partie liquide, qui est un résidu inutile jusqu'à présent pour le fabricant, quoiqu'on ait commence, comme nous l'avons dit, à utiliser les eaux de glycérine, après qu'on les a aiguisées par un peu d'acide, au décapage des métaux.

Les eaux glycérineuses ayant été écoulées, on procède à l'enlèvement des savons calcaires, qui forment alors des masses très-dures et qui, sous cette forme, ne penyent pas être

convenablement soumis à la décomposition.

Dans quelques fabriques, on est encore dans l'usage d'enlever les savons calcaires avec une grande écumoire, dans les eaux de glycérine au sein desquelles ils se sont formés, mais il est facile de voir que le mode d'opérer est bien plus long à cause du temps qu'il faut employer pour enlever jusqu'aux moindres parties des savons, des égouttages, etc., et qu'il y a bien plus d'avantage à soutirer ces eaux et à enlever en masses les savons bien nets et bien égouttés.

Ces savons sont sons une forme qui ne se prête pas commodément à une décomposition facile, rapide et économique, et malgré que dans beaucoup de fahriques on soit dans l'habitude de se contenter da les concasser grossièrement à bras d'homme avant de les soumettre à l'action de l'acide sulfurique, il est certain que ce concassage n'est pas suffisant, et qu'il convient de les amener à un plus haut degré d'atténuation. Dans plusieurs autres fubriques, on se sert, pour cet

objet, de deux cylindres en bois.

Il est évident, dans l'opinion de M. Dumas, qu'il y aurait grand avantage à pulvériser économiquement ces savous. D'un côté, on réduirait la durée de leur décomposition; de l'autre, on pourrait diminuer encore la quantité d'acide sulfurique que, dans l'état actuel des choses, on est obligé de mettre en grand excès. Ce but serait peut-être atteint un broyant le savon entre deux cylindres canquelés, continuallament refroidis par un courant d'eau froide qui les traversarait ou les arroscrait, précaution nécessaire, parce que les

savon échauffé par la pression s'amollirait et ne se réduirait pas en poudre, mais bien plutôt en lanières. »

Les savons calcaires constituant des masses qui possédent une certaine plasticité, nous pensons que des cylindres cannelés ne doivent pas être l'appareil mécanique le mieux adapté à leur pulvérisation, et il nous semble que des râpes circulaires, ou mieux des cylindres en fer aciérés, piqués et à piqures assez élevées, rempliraient mieux le but d'une bonne pulvérisation, en refroidissant également les cylindres par des filets d'eau froide qu'on verserait dessus, ou par un eourant du même liquide qu'on fersit passer à l'intérieur.

Au reste, cette question de la pulvérisation des savons calcaires est, comme celles relatives à beaucoup d'autres opérations des arts, soumise à la condition économique et commerciale des fabriques. Ainsi, dans les établissements où l'acide sulfurique concentré reviendra à un prix élevé, et où en même temps le combustible, la main-d'œuvre et la force mécanique seront à bon compte, on aura tout intérêt à pulveriser finement les savons, à favoriser ainsi l'action de l'acide sulfurique et à économiser celui-ci, tandis, au contraire, que, dans une fabrique d'acide sulfurique, comme il en est plusieurs aujourd'hui qui préparent en grand l'acide stéarique, et où généralement on n'a pas à sa disposition de force mécanique, on pourra se dispenser de pulvériser les savons, parce que l'acide sulfurique étendu tel qu'on l'extrait des chambres de plomb, y revient à un prix si peu élevé, qu'un excès qu'on emploie ainsi coûte encore moins cher qu'un râpage ou une pulvérisation à bras ou mécanique.

On a aussi tenté d'obtenir cette division dans les masses de savons calcaires à l'aide d'un moyen chimique, afin d'éviter celle mécanique, qui est toujours dispendieuse et incommode. A cet effet, on a proposé, comme on l'a déjà dit, de produire le savon calcaire, soit avec de la chaux mélangée à un savon soluble de potasse ou de soude, soit en opérant la saponification au sein d'un liquide chargé d'un alcali ou d'un carbonate alcalin solubles. On obtient ainsi un savon calcaire dans un grand état de division; mais, daus ce cas, il est à craindre que, par l'emploi des alcalis ou carbonates alcalins solubles, on ne produise à la fois des savons de chaux et des savons de potasse ou de soude, et ceux-ci étant solubles, il est évident qu'on ne pourrait les recueillir convenablement, parce qu'ils ne seraient encore qu'à l'état d'empatage et d'entre de la convenablement parce qu'ils ne seraient encore qu'à l'état d'empatage et d'entre de la chaux et de la chaux et d'empatage et d'entre de la chaux et de la chaux et d'empatage et d'entre de la chaux et de la chaux et d'empatage et d'entre de la chaux et de la chaux et

mulsion, et par conséquent, que, sons cet état soluble, ils seruient entraînés dans le sontirage des eaux de glycérine.

Du reste, si on pouvait disposer économiquement d'une force mécanique suffisante, nous croyons qu'an lieu de concasser grossièrement les savons calcaires, on parviendrait aisément à les mettre dans l'état le plus propre à éprouver la décomposition, en les faisant passer par la machine dont les savonniers se servent pour réduire les savons ordinaires en poudre; mais il est une considération qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette opération, c'est que la pulverisation est d'autant plus facile et complète, que les masses constituent des savons calcaires bien saturés. En effet, nous avons, dans le chapitre précédent, insisté sur la nécessité d'une agitation parfaite et prolongée dans la formation du savon calcaire, afin d'obtenir une saturation complète des acides gras. Sans cela, il y a toujours une partie de la matière grasse qui, échappant à l'action de la chaux, se trouve enveloppée par le savon de chanz qui se forme, qui se precipite avec lui et lui donne ensuite une certaine plasticité et une mollesse qui le font résister à la pulvérisation et , par consequent, aux moyens mécaniques qu'on peut employer pour cet objet.

#### SECTION III.

# DÉCOMPOSITION DES SAVONS DE CHAUX PAR L'ACIDE SULPURIQUE.

Les savons calcaires on stéarate, margarate et oléate do chanx, bien égouttés, enlevés de la cuve à saponification, grossièrement concassés ou mieux réduits en poudre par des moyens quelconques, sont maintenant transportés dans la cave à décomposition qu'on place généralement vis-à-vis ou

à côté de celle à saponification.

Les cuves où se fait la décomposition par l'acide sulfurique, sont absolument semblables, sous le rapport de la forme et de la capacité, à celles à saponifier. Comme ces dernières, elles sont lègèrement coniques et sont chauffées aussi directement par la vapeur; seulement, pour préserver le bois du contact de l'acide sulfurique qui l'attaquerait, le charbonnerait et par conséquent colorerait les acides gras tout en détruisant les cuves, on les garoit à l'intérieur d'une doublure en plomb, et le serpeutin qui sert à les chauffer à la vapeur doit être de même metal. Eufin, on les munit de même d'un aguateur recouvert aussi de plomb l'aminé.

Les savons de chaux sont donc transportés dans ces cuve à décomposition où on a préparé un bain qui se compose d'eau et d'acide sulfurique. Cet acide est destiné à s'emparei de la chaux qui constitue ces savons pour former un sulfate de cette base insoluble et qui se précipite, et à mettre les acides gras en liberté.

Dans son mémoire sur la fabrication des bougies stéariques, publié en 1842, M. Joeckel s'est occupé de ces cuves à

décomposition,

"C'est, dit-il, d'après le volume de la quantité de savon qu'on veut soumettre en une seule fois à la décomposition, qu'on règle la capacité de la cuve où l'on procède à cette opération, une pour chaque cuve à saponifier. En supposant qu'on traite, à chaque opération de décomposition, 500 à 600 kilogr. de savon calcaire en une seule fois, et qu'on opère, relativement à l'acide sulfurique et au savon mis en contact, dans les proportions en poids qui seront indiquées, on calcule qu'y compris l'espace libre pour l'effervescence, la capacité de cette cuve doit être égale à celle des cuves à saponification.

• Au reste, on peut leur donner la même forme et y pratiquer seulement deux ou trois ouvertures, munies de robinets vers le milieu de la hauteur, par lesquelles on fera écouler les acides dans une cuve inférieure ou cuve à laver; ou bien, suivant que la décomposition aura été plus ou moins complète, on lavera avec un peu d'acide sulfurique étendu ou immédiatement à l'eau pure. Cette cuve, ainsi que la suivante qu'on destine principalement à ce lavage à l'eau pure, sont semblables aux précédentes et chauffées comme elles par leur tuyau de vapeur particulier.

» On reconnaît ordinairement que l'opération, qui dure rarement au-delà de deux heures, est terminée, à la nature moins trouble de la liqueur, à ses mouvements intérieurs qui s'apaisent, et qui avaient pour cause la rupture et la décom-

position des grains de savon, basées sur la réaction de l'acide.»

Dans beaucoup de fabriques on se contente de doser grossièrement la quantité d'acide sulfurique sur celle de la chaux. La proportion la plus communément admise est celle d'un poids d'acide sulfurique à 66° égal au double de celui de la chaux. Ainsi, lorsque pour 500 kilogr. de suif on a employé 15 pour 100 de chaux ou en tout 75 kilogr., on verse 150 kilogr. d'acide sulfurique à 66° B dans la cuve à décomposition, qu'on étend de vingt fois son volume d'eau.

Ce mode de dosage de l'acide sulfurique ne présente aue exactitude, et quand cet acide possède un degré aréoméque différent de celui de 66° B, il est complètement en Jéti. Nons allons, en conséquence, présenter un tableau qui vira, au moyen d'une simple proportion, à indiquer, nonlement la quantité d'acide qu'on doit employer quand acide a divers degrés aréométriques, mais aussi la quantité un dont il convient de l'étendre pour avoir l'acide étendu même poids spécifique.

TABLEAU 5 QUANTITÉS D'ACIDE SULFURIQUE A DIVERS DEGRÉS RÉOMÉTRIQUES POUR SATURER 400 KIL. DE CHAUX.

| DEGRÉ      | QUANTITE       | QUANTITÉ          | QUANTITÉ D'EAU     |
|------------|----------------|-------------------|--------------------|
| éométrique | d'acide à 660  | d'acide           | pour               |
| de-        | contenu        | à employer par    | 100 kilog.         |
| l'acide.   | dans l'acide.  | 100 kil. dechaux. | d'acide en litres. |
|            | SALES OF SALES | kilog.            | THE REAL PROPERTY. |
| 660        | 100            | 167               | 1800               |
| 65         | 97.04          | 176.96            | 1795               |
| 64         | 94.10          | 178.92            | 1790               |
| . 63       | 91.16          | 184.88            | 1785               |
| 62         | 88.22          | 190.84            | 1780               |
| 61         | 85.28          | 196.80            | 1775               |
| 60         | 82.34          | 202.80            | 1770               |
| 59         | 80.72          | 207,20            | 1765               |
| 58         | 79.12          | 211.60            | 1759               |
| 57         | 77.52          | 216.00            | 1754               |
| 56         | 75.92          | 220.45            | 1758               |
| 55         | 74.32          | 224.70            | 1743               |
| 54         | 72.70          | 229,70            | 1737               |
| 53         | 71.17          | 234,70            | 1752               |
| 52         | 69.30          | 240.70            | 1726               |
| .51        | 68.05          | 245.65            | 1720               |
| 50         | 66.45          | 251,40            | 1715               |
| 49         | 64.37          | 259.45            | 1708               |
| 48         | 62.80          | 265.90            | 1701               |
| 47         | 61.32          | 272,35            | 1694               |
| 46         | 59.85          | 279.00            | 1687               |
| 45         | 58.02          | 287.85            | 1680               |

Pour faire usage de cette table, on doit savoir qu'il fau 167 kilogr. d'acide à 66° pour saturer 100 kilogr. de chaux, e par conséquent que cette quantité d'acide, quand il s'agit tot jours de saturer 100 kilogr. de chaux, augmente à mesur que sa force ou son degré aréométrique s'affaiblit, suivant le nombres portés dans la 3° colonne du tableau.

Voici maintenant la manière de se servir de ce tableau:

Supposons qu'on fasse usage d'acide à 66°, on dira: Puisqu'i faut 167 kilogr. d'acide à 66° pour saturer 100 kilogr. d'chaux, combien faudra-t-il de cet acide pour en saturer 75 c'est-à-dire qu'on aura la proportion:

d'où on tirera :

$$=\frac{167\times75}{100}=425.25 \text{ kil.}$$

C'est-à-dire, qu'il en faudra 125 k., 25, pour saturer ce 75 kilogr. de chaux. Mais 167 kilogr. d'acide sulfurique occupent environ que capacité de 90 litres, et étendus de 20 fois leur volume d'eau, il en faudrait 1800 litres, on dira:

 $\begin{array}{c}
1800 \ ; \ 167 \ ; \ x \ ; \ 125.25 \\
x \Rightarrow \frac{1800 \times 125.25}{167} = 135
\end{array}$ 

d'où :

c'est-à-dire qu'il faudra étendre d'environ 1350 litres d'eau. Passons maintenant au cas où l'acide a un degré aréomé-

l'arcomètre de Baumé, on dira: Puisque, pour saturer 100 kilogr. de chaux, il faut, d'après le tableau ci-dessus, 251,40 kilogr. d'acide à 50°, combien en faudra-t-il pour saturer 75 kilogr., c'est-à-dire qu'on aura la proportion:

100 : 251,40 :: 75 : w

d'où on tirera :

$$x = \frac{251.40 \times 75}{100} = 188 \text{ kil. } 55$$

ce qui vent dire qu'il en faudra 188 kil. 172 environ; et comme à ce degré, les 251 kil. 40 n'auraient besoin que d'être étendus de 1715 litres d'eau pour avoir un bain de décomposition égal au premier, il en résulte que pour 188 kil. 5 5 on aura la proportion:

251.40 
$$\therefore$$
 1715  $\therefore$  188.55  $\therefore$  x bnue,  $\dots$   $\Rightarrow = \frac{1715 \times 188.55}{1188} = 1388$ 

ce qui yeut dire qu'il faudrait étendre les 188 litres 55 d'acide à 50° Baumé, de 1288 litres d'eau pour avoir un bain de décomposition semblable à celui où on emploie de l'acide à 66° et ou l'on étend de 20 fois le volume d'eau.

On voit donc qu'à l'aide de ce tableau on pourra doser à coup sur la quantité d'acide sulforique qu'on doit employer pour la décomposition des sels gras calcaires, quel que soit le degré arcometrique de l'acide employe, ou son état antérieur de dilution, et qu'on sera certain de ne jamais dépasser le terme voulu, du moins sciemment. Seulement, nous dirons que beaucoup d'acides sulfuriques du commerce, marquant, par suite des sels qui y sont contenus, un degré aréométrique supérieur à celui qu'ils indiqueraient s'ils étaient purs, et en outre pour être certain que la décomposition est complète, et saturer les sels solubles qui penvent exister dans l'eau qu'on introduit, on est dans l'usage, dans la pratique, d'ajouter en plus aux quantités d'acides reconnues nécessaires, 12 à 15 pour 100 de celle employée, et proportionnellement davantage, à mesure que le degré de l'acide employé est plus faible.

L'emploi de l'acide sulfurique pour décomposer le savon de chaux présente un inconvénient que nous ne devons pas passer sous silence, c'est que cet acide, quoique étendu, colore souvent la matière grasse saponifiée, probablement en suroxydant une portion d'acide oléique, et que cette coloration est une veritable altération de celle-ci. Les matières altérées ne s'écoulent pas toujours à la presse avec l'acide oléique, quoique très-fluides, et la coloration subsiste aussi parfois dans les acides concrets, malgré une exposition à l'air et à la lumière, ce qui nuit à la beauté du produit et le déprécie à la vente. Nous savons aussi que l'acide sulfurique concentré, surtout à l'aide de la chaleur, réagit sur les acides oléique et margarique, et forme avec eux de nouveaux acides appelés sulfoélique et sulfomargarique, avec la glycérine, un acide sulfoglycérique, et par suite un assez grand nombre d'autres acides dont nous avons dit un mot dans la partie théorique de cet ouvrage, mais qui ne sont pas de l'acide margarique, et sous ce rapport ne sont peut-être pas propres, alusi qu'il faudrait le constater, à la fabrication des bougies.

Ces inconvenients n'avaient pas échappe à M. J. L. Cambacérès, qui déjà, dans son brevet du 10 février 1825, les avait signalés avec sagacité, et avait cherché à y apporter un remède

dans la fabrication des bougies stéariques auxquelles il avait ajouté l'épithète d'oxygénées, parce que, disait-il, les acides stéarique et margarique constituent une sorte de cire qui contient plus d'oxygène que la cire ordinaire, à poids égal de carbone et d'hydrogène. Voici comment il s'explique à ce sujet dans son brevet:

« On obtient les acides stéarique, margarique et olèique, par les procédés connus en chimie, c'est-à-dire en saponifiant les corps gras en général par les alcalis, mais en décomposant les savons par les acides puissants, qui peuvent senls être employés à cet usage, en raison de la modicité de leur prix.

» Ces acides ont l'inconvenient d'altérer les matières grasses saponifiées, et principalement de les colorer, lorsqu'on fond ces matières après les avoir séparées des alcalis; mais, en les lavant à grande eau et en les traitant ensuite par l'acide tartrique, qui précipite tous les corps étrangers, on obtient, par le refroidissement, une substance grasse très-bien cristallisée. Quelquefois cette substance retient une légère couleur jaune qu'il est facile de lui faire perdre en l'exposant à l'action de la lumière.

» On fera des bougies de plusieurs espèces : les unes avec la matière grasse ainsi obtenue; les autres, de diverses qualités, avec la même matière dont on aura extrait plus on moins d'acide oléique, soit par une presse hydraulique, soit par une presse ordinaire, en exposant auparavant la substance grasse dans une étuve à des températures de plus en plus élevées, à mesure qu'on voudra séparer une plus grande

quantité de matière huileuse.

» On se propose également d'extraire par la presse la majeure partie de la matière huileuse des graisses avant de les saponifier. Cette méthode produit une économie sensible dans l'emploi des alcalis et des acides, lorsqu'on ne veut faire que des bougies; elles seront coulées dans des moules d'étain comme les bougies diaphanes, mais en employant les mèches creuses dont nous avons déjà parlé.

» Elles seront fabriquées, ou avec les matières indiquées cidessus, employées seules, ou avec ces mêmes matières alliées au blanc de baleine ou à la cire, dans le but unique de les empêcher d'être trop cassantes, l'alliage de ces corps, quelles que soient les proportions, ne détruisant nullement l'inconvénient que nous avons signale dans le mode de combustion des acides stéarique et margarique. »

## SECTION IV.

### LAVAGE DES ACIDES.

La décomposition des savons dure plus ou moins de temps, suivant la température à laquelle on l'opère, et l'activité du brassage au moyen de l'agitateur dont la cuve à décomposition est pourvue. Mais, en général, l'opération ne se prolonge guère quand on a manipulé convenablement au-delà de trois heures.

On peut s'assurer du reste que cette décomposition est terminée, en enlevant dans une cuillère une petite portion des acides gras qui viennent nager à la surface, versant dans une éprouvette et ajoutant une certaine quantité d'eau distillée. Si de l'acide sulfurique étendu de moitié son poids d'eau, ou mieux, une solution d'acide oxalique, ne donnent pas de précipité de sulfate de chaux, ou seulement un léger trouble dans le premier cas, et d'oxalate de chaux dans le second, on peut être certain que tous les savons calcaires ont été à peu près décomposés, et que l'acide sulfurique s'est emparé de la majeure partie de la chaux qui entrait dans leur composition. Dans le cas contraire, il faudrait agiter de nouveau, ou augmenter un peu la dose d'acide étendu, et brasser jusqu'à ce qu'on obtint le résultat indiqué.

Cette décomposition étant, à peu de chose près, complète, d'après l'épreuve qui en est faite, on laisse reposer la masse pendant quelque temps. Les acides gras, qui sont spécifiquement plus légers que l'eau, viennent nager à la surface, tandis que le sulfate de chaux qui s'est formé par la combinaison de l'acide sulfurique avec la chanx qui entrait dans les sels gras calcaires, se précipite au contraire au fond de la cuve. On continue toujours à chauffer à la vapeur pendant la marche de la décomposition, mais aussitôt qu'elle paraît terminée, on ferme les robinets de vapeur, afin que la précipitation du sulfate de chaux s'opère dans un milieu tranquille et eu repos, et que le départ des acides gras se fasse nettement et fa-

cilement.

L'opération étant arrivée à ce point, on procède au lavage des acides gras. Dans les premiers temps où l'industrie de la fabrication des bougies stéariques a pris naissance, on puissit les acides gras à la surface de la cuve avec de grandes cuillères et on les versait dans les cuves de lavage; mais aujourd'hui on opère d'une manière plus expéditive et plus commode en décantant ces acides gras au moyen de robinets placés à différentes hauteurs, et qui les font couler dans les rigoles destinées à les conduire à ces cuves de lavage.

Les cuves de lavage sont de daux sortes : cellés de premier lavage ou lavage à l'acide, et celles de second lavage ou lavage

à l'eau pure.

La cuve de premier lavage est en hois, semblable à celle à saponification et à décomposition, comme elle, doublée es plomb et chauffée à la vapeur. C'est donc dans cette première cuve qu'on introduit les acides gras qui s'écouleut de la cuve

à décomposition.

Pendant la décantation qui a lieu, il peut y avoir, avec l'eau liquide qui humecte encore les acides gras, une petite quantité de chaux entrainée, cette chaux a pp. par des circonstances particulières, échapper à la saturation et à la décomposition, ou bien encore il y a du stéarate, margarate ou oléate de chaux, qui ont résisté à cette décomposition. Pour saturer d'un côté cette chaux, et de l'autre pour achever la décomposition complète des sels gras, on opère dons un premier lavage au moyen d'une solution très-étendue d'acide sulfurique, en chauffant et agitant pour favoriser la combinaison ou la décomposition. On peut, si on veut, répéter l'épreuye à l'acide oxalique pour voir si on est arrivé enfin à obtenir des acides parfaitement exempts de chaux et de sels calcaires.

Dans cet état, on laisse reposer pour obtenir l'élimination du sulfate de chaux, et on procède au deuxième lavage ou lavage à l'eau pure, qui s'opère tont simplement dans une cuve de bois également doublée en plomb et chauffée par un serpentin de vapeur; on décante les acides de la première cuve dans la seconde, on ajoute de l'eau, on chauffe, et on agite et laisse reposer à plusieurs reprises. On peut renouveler l'eau de lavage si on le juge nécessaire, et s'assurer, chaque fois, que les eaux ne renferment plus d'acide sulfurique, en en versant une petite quantité dans une éprouvette, et y laissant couler quelques gouttes d'eau de baryte. S'il y a encore de l'acide sulfurique libre, l'eau de baryte les troublera, et en précipitera du sulfate de baryte; dans le cas contraire, les eaux resteront limpides et pures. Seulement, il faut faire attention que la plupart des eaux communés dont on se sert pour ces lavages, renferment des sels calcaires, et que l'eau de baryte

forme aussi avec ces sels des précipités qui pourraient en imposer relativement à la pureté des acides. Le mieux serait peut-être de puiser une petite quantité d'acides gras, de les laver à l'eau distillée et d'essayer la pureté de cette eau de lavage par l'eau de baryte. On pourrait encore ramasser et utiliser les eaux de condensation de la machine à vapeur, et opérer les derniers lavages avec ces eaux qui sont plus pures

que celles ordinaires.

Ces soutirages et ces lavages emploient, comme on voit, un temps assez considérable, et cependant il est utile, ainsi que nous le verrons par la suite, que ces opérations soient faites avec soin, afin de débarrasser les acides gras, autant que possible, de toute la chaux ou de tout l'acide sulfurique qui pourraient y adhérer. Du reste, la longueur de ces opérations dépend de l'exacte proportion des matériaux lors de la décomposition des savons calcaires, ainsi que d'une agitation et d'un brassage complets. Quand cette décomposition a été imparfaite et mal conduite, les lavages sont longs et pénibles, tandis que quand elle a été faite avec les soins convenables, elle laisse ensuite peu de chose à faire aux lavages, qui marchent alors avec plus de célérité.

# SECTION V.

### MOULAGE ET CRISTALLISATION DES ACIDES.

Les trois acides stéarique, margarique et oléique, provenant de la décomposition des savons calcaires, ayant été débarrassés, autant qu'il est possible, par des lavages à l'eau aiguisée d'acide sulfurique et à l'eau pure, des dernières traces de chaux et d'acide sulfurique qui pouvaient encore les souiller, on procède à leur moulage et à leur cristallisation.

Les moules ou formes dont on se sert pour mouler les acides, sont des parallélipipèdes de fer-blanc, un peu plus ouverts par le haut que par le bas, ou en forme de pyramide tronquée, afin de faciliter la sortie du pain d'acide solidifié. La capacité de ces moules peut être d'environ 30 décimètres cubes, mais on peut en avoir de capacités différentes, suivant le besoin.

Les formes dont je me sers dans ma fabrication, dit M. Jaeckel, pour mouler les acides gras, après qu'ils ont été lavés et purifiés par l'eau, afin qu'ils refroidissent et cristallisent, sont en forme de parallélipipède et construits en ter-blanc.

épais. Les dimensions de ces formes sont : hauteur 0 25, longueur 0 50, largeur 0 25; elles ont une capacité de 30 décimètres cubes environ, et on peût compter sur 25 kilogram pour le poids du pain d'acide renfermé dans chacune d'elles. On obtient aussi, dans chaque opération, 16 pains d'acide moulés, et comme on fait par jour deux opérations dans chacune des deux cuves à saponification, il s'ensuit qu'on produit par journée de travail 16 × 4 = 64 pains d'acide moulés.

Les acides dans la cuve du lavage à l'eau pure étant encore, après quelques instants de repos, à l'état de fluidité, on ouvre les robinets et on les fuit couler dans les moules, où on les laisse refroidir jusqu'au lendemain. Pendant ce refroidissement qui s'opère avec lenteur, le mélange de ces acides cristallise, et après que la solidification est opérés, ou trouve dans ces moules ou cristallisoirs une masse solide compacte cristallisée qu'on nomme pains, et qui peut peser environ 25 kilogrammes chaque.

« Ces pains, dit M. Dumas, présentent à l'œil une teinte jaune, quelquefois assez intense et ont encore une apparence désagréable; ces deux défauts proviennent de l'acide oléique, qui est liquide à la température ordinaire, et qui n'est qu'interposé entre les cristaux des deux acides concrets ou acides stéarique et margarique. Il suffira donc, pour obtenir les deux acides concrets, d'exprimer par une forte pression l'acide oléique, ce à quoi on parvient de la manière la plus satisfaisante. »

Toutefois, nous devons direque dans un travail récent sur les acides gras, M. Gottlieb a démontré que ce n'était pas précisément l'acide oléique qui colorait les pains d'acides gras, puisqu'à l'état de pureté il est lui-même blanc et cristallisable, mais bien une portion de cet acide qui a été suroxygénée dans les opérations successives et qui est toujours colorée. Il y a plus, c'est que l'acide oléique pur n'entrant en fusion qu'à 14° centigrades, il doit être possible, par un traitement ménagé avec soin, d'en suroxygéner la moindre portion possible et de recueillir une partie de cet acide pur en mélange dans la quantité d'acides concrets qu'on obtient, attenda qu'il cristallise en longues aiguilles blanches assez dures, qui ne s'oxydent plus à l'air lotsqu'elles font à l'état solide. C'est là un des points sur lesquels devra preter désormais l'attention des praticieus, pour augmenter.

autant que possible, le produit solide qu'on obtient d'un poids donné de matière grasse, et diminuer au contraîre le résidu liquide, qui est une source de perte et d'embarras pour les fabricants d'acides gras et de bougies moulées avec ces acides.

Le découpage des acides gras est une opération qui a pour but de les mettre sous une forme plus commode pour les soumettre à la presse et plus propre à atteindre le but de cette opération. Quelques chimistes ont paru considérer cette façon comme inutile, ou du moins comme pouvant être évitée, et ent pensé que rien ne serait plus facile, pour rendre le travail du découpoir superflu, que de mouler les acides non plus dans des cristallisoirs de 3o décimètres cubes de capacité, mais dans de petits moules, de manière à les obtenir en plaques minces propres à être mises immédiatement en

presse.

Nous ne partageons pas d'une manière absolue ce dernier avis. En effet, il faut hien considérer que dans des moules où 25 à 28 kilog? d'acides sont versés à la fois, la chaleur d'une semblable masse ne se dissipe qu'avec lenteur, par consequent que le départ et la cristallisation des acides concrets s'y opèrent plus complètement; que coux-ci sont alors plus purs , plus faciles à débarrasser de l'acide oléique qui les souille encore. Si on versait le mélange des acides dans des moules d'une faible capacité, de manière à n'obtenir que des galettes on gateaux plats d'un poids minime, il s'établirait ce qu'on appelle une cristallisation confuse dans ces moules, l'acide oléique se trouverait plus intimement emprisonné dans les pains au milien des cristaux des acides stéarique et margarique, et il serait beaucoup plus difficile de les exprimer à froid, à moins d'employer des pressions considérables et supérieures à celles qu'on pratique aujourd'hui.

Alusí, en resume, la cristallisation en pains ou en fortes masses est utile à conserver dans le mode actuel de fabrication, parce qu'en se faisant avec lenteur, elle favorise plus complètement la formation des cristaux des acides concrets et la séparation de l'acide fluide; mais on conçoit qu'on pour rait atteindre le même but en ayant des moules on cristallisoirs de même capacité que ceux actuels ou même plus grands, mais divisés en compartiments qui conserversient au moins aussi longtemps leur température que ceux ordinares, et permettraient, lorsqu'on sortirait le pain du moule

le diviser à la main en plaques minces qui se trouveraient toutes profilées pour passer sous la presse. On pourrait encore faire cristalliser dans des moules de capacité moindres eplats, qu'on porterait dans une étuve à la même température qu'eux et où on les laisserait refroidir avec lenteur, mais cette multiplicité de moules aurait pour inconvénient d'augmenter le matériel et la dépense et de donner lieu à des retards qu'on doit éviter dans toute fabrication bien organisée, autant que le permet la bonne direction des opérations.

Le couteau à découper est une machine dont le travail exige peu de soin et d'attention. Une toile sans fin, étendue sur deux cylindres en bois, porte les pains d'acides gras melangés qu'on y dépose sous des couteaux ou lames, au nombre de deux portées par un volant en fer, qui fait partie inte-

grante de la machine.

Le temps pendant lequel l'appareil peut réduire en rubans la quantité d'acides obtenus en un jour, se détermine par le nombre de pains qui auront été moulés. Si on suppose que ce nombre pour deux opérations par jour, dans une même cuve à saponification, ait été de 64; que la longueur de ces pains soit de o<sup>m</sup>50, et que l'épaisseur de la tranche qu'on enlève en

une seconde soit égale à 0º002, on aura 0.002 = 250

pour couper un pain, et pour les 64 pains, 64 × 250 = 16,000". = 4 heures 24 minutes.

Le couteau à découper les acides gras est une machine simple dont voici la structure et la description.

Fig. 9, Pl. I. Elévation de ce couteau.

Fig. 10. Coupe longitudinale du même couteau.

Fig. 11. Coupe transversale suivant la ligne A, B des fig. 9, 10 et 12.

Fig. 12. Plan du couteau.

c, Pain d'acide gras qui se meut sur une toile sans fin i, laquelle reçoit un mouvement régulier et proportionnel à la vitesse du mouvement du couteau, en sorte que, quelle que soit la vitesse, les lanières d'acide ont toujours la même épaisseur.

d, volant sur l'un des bras duquel est boulonne le couteau découpeur e; il reçoit le mouvement d'une poulie fixe k placée sur son arbre; une seconde poulie folle permet de suspendre ou d'arrêter ce mouvement.

e, couteau découpeur.

MOULAGE ET CRISTALLISATION DES ACIDES. f, vis sans fin placée sur l'arbre du volant, et donnant le monvement à la roue dentée g et par suite à celle g'. Cette dernière roue porte sur son axe un rouleau sur lequel s'enroule la toile sans fin i. Ces deux roues g et g sont calculées de telle manière qu'à chaque tour du volant d, et par suite de la vis sans fin f, le pain c s'avance de l'épaisseur à donner aux coupures ou lanières; et il est évident que, quelle que soit la vitesse du volant, cette épaisseur sera toujours la même.

g. g', engrenages dont on vient d'indiquer le jeu.

h, h, rouleaux donnant le mouvement à la toile sans fin, l'un d'eux reçoit ce mouvement de la roue g'.

j, báti destiné à soutenir le pain qui, sans cela, ferait fléchir la toile sans fin. k, poulie donnant le mouvement à tout l'appareil.

t, bâti en bois portant le couteau.

Fig. 13. Rouleau donnant le mouvement à la toile sans fin du couteau mécanique.

Fig. 14. Coupe suivant C D du bras du volant fig. 11. Fig. 13, Support destiné à conduire le pain depuis l'endroit

où il touche la toile sans fin jusqu'an conteau. On conçoit que cette machine n'est pas la seule qu'on puisse employer au découpage des acides gras, et que tous les ppareils connus sons le nom de coupe-racines, hache-paille, tc., dont quelques-uns présentent des dispositions ingéseuses, pourraient être appliqués avec quelques modificaons à cette opération. Qu'on devrait également essayer aussi ux qu'on connaît sous le nom de rapes où des lames armées dents, auxquelles on peut donner toute la saillie desirable, oduiraient des lanières plus minces et plus fines, et auraient plus l'avantage de raper les pains d'une manière continue non pas intermittente comme le fait le couteau , de foncner plus rapidement et d'exiger peut-être moins de force. a lieu de mouler en pains, on pourrait encore, pour éviter ecoupage, faire passer les masses d'acides, au moment où out acquis une certaine fermeté, à travers des appaqui, comme ceux employés à fabriquer les pâtes dites ie, les livreraient en lanières, en filets continus, etc... oyen d'une pression exercée sur les acides, l'appareil chauffé au besolu pour favoriser cette réduction. Il est able que dans ces conditions on obtiendrait des matières faciles à parger complètement l'acide oléique; que des presses hydrauliques ordinaires pourraient être, sans beaucoup de frais, adaptées, à ce service, et qu'on se dispenserait ainsi des couteaux et du découpage qui est une opération qui emploie une quantité assez notable de la force disponible dans une fabrique de bougies d'acides concrets; mais si on adoptait ce moyen, il serait peut-être nécessaire de soumettre les mattères divisées à la chaleur d'une étuve où on les laissemait se refroidir lentement, afin d'obtenir un départ complet des acides mélangés entre eux, ou mienx de soumettre de suite à la pression à chaud pour purger immédiatement les acides concrets de l'acide oléique qu'ils renferment, au moyen d'une seule opération.

## SECTION VL

### PRESSAGE A FROID DES ACIDES.

Les acides gras refroidis en pains, puis découpés au couteau mécanique en lames minces, sont immédiatement soumis à la pression à froid. A cet effet, il est des fabricants qui emploient des tissus ou treillis de chanvre croisés pour les pressions froides. Mais plus généralement on fait usage d'étoffes en laine auxquelles on donne le nom de malfil ou simplement d'étoffes sergées. Quoi qu'il en soit, ces tissus ou étoffes prennent le nom général de sacs.

Lessmalfils se fabriquent en général en 3 ou en 4 fils, et on les vend par 20 tabliers à la fois, qui forment une longueur de 44 à 45 mètres, plus ou moins. On peut, au reste, lès faire fabriquer d'échantillon, suivant la puissance ou la grandeur

des presses dont on fait usage.

L'appareil dont on se sert le plus communément pour le pressage à froid, dans les fabriques d'acide stéarique et de bougies stéariques, est la presse hydraulique, verticale, ordinaire. C'est en effet celui qui tient le moins de place, emploie le moins de bras, donne le plus promptement la pression convenable, et exprime la plus grande quantité possible d'acide oléique, mais, d'un autre côté, il est d'un prix d'acquisition plus élevé, plus sujet surtout, avec des ouvriers maladroits, à éprouver des avaries et d'un entretien plus dispendieux. Tout balancé, il n'y a pas de fabricant qui ne lui accorde à juste titre la préférence.

Les acides gras découpés sont donc repris par petites portions qu'on place dans les malfils, on rabat sur la matière à presser les quatre côtés du sac et on introduit dans la

Presse.

Pour charger la presse, on commence par mettre une claie en osier sur la plate-forme inférieure, puis on pose dessus trois sacs de front sur la largeur ordinaire de la presse. Cela fait, on recouvre les trois premiers sacs d'une feuille de forte tôle sur laquelle on pose une seconde claie, puis trois autres sacs, une feuille de tôle, une claie, trois sacs, etc., et toujours de même, et autant qu'on peut en placer entre les plateaux ou surfaces pressantes de la machine, en ayant toujours soin de faire alterner une claie, un rang de sacs et une plaque de tôle.

Nous supposerons ici qu'on se sert d'une presse hydraulique à deux corps de pompe, l'un gros et pour commencer, et l'autre petit pour finir; cette disposition est plus commode et à la fois plus expéditive.

La presse étant donc chargée de sacs, et garnie autant qu'il est possible, on donne quelques coups de piston avec la grosse pompe, afin de diminuer le volume de la charge qu'on vient de mettre en presse, et après avoir ainsi, en plusieurs fois, fait remonter le gros cylindre d'une certaine quantité, c'est-à-dire refoulé cette charge sous une certaine épaisseur, on ouvre le robinet de décharge pour desserrer la presse et faire redescendre le plateau.

L'espace vide qui se forme ainsî entre le plateau supérieur et la charge, est alors rempli avec une nouvelle série de claies, de sacs et de plaques de tôle, qu'on monte dans le même ordre et de la même manière que précèdemment.

Quand on a comblé, ainsi qu'on vient de l'expliquer, l vide que la première pression provisoire avait fait dans la presse, on procède à une seconde qui se doune de même avec ménagement, mais avec un peu plus d'énergie; il en résulte, après l'ouverture du robinet de décharge et l'abaissement du plateau inférieur, une nouvelle diminution de volume de la charge, ou un nouveau vide qu'on comble encore avec des claies, des sacs, et des plaques de tôle. Ces deux recharges successives complètent la charge nouvelle de la presse; souvent même une seule, quand cette charge a été montée avec soin, est suffisante.

La presse ayant donc reçu sa charge complète, on procède à la pression définitive. Voici comment M. Golfier-Besseyre

....

dans son Mémoire sur le truitement des corps gras pour la fabrication des boules suarifies, dec. il viette operation :

" Quand on juge que la charge de la presse est complete, on donne un comminument de presson definitive. Tudis qu'un homme fait jouer la pompe, un autre dell'obseiver très-attentivement toute la charge et l'aire artéter de fichalité accident. Le plus viditialre est de voir la matière grassi soltir en vermicelle, dent en ettete la formation de Milant suspendre l'action de la pontpe et en écrasant avec les del les vermicelles sur les virffices de les preunent habitables; comme si l'un votilat boucher us pelle trous avec la matthe même qui s'en schappe. B'iffictits il est pradent de ne pas hâter la pression froide, surtout en commençant; il vaut misux donner un su deux coaps de piston de cinq en cinq minutes, et répartir l'opération sur un temps plus prolongé ; on regagno bien ce temps-là, pur la qualité et la quantité dei produits qu'on en retire. Ainsi j'ai trouvé dans le comm des acides eléiques qui m'ent donné 17,3 peur ses d'acide stéarique, tandis que si les pressions freides enteent été plus lentes, on earait de des produits comme d'en mi obtenus, qui, depuis plus de carig ans , n'ont pas déposé de traces d'acide stéurique. »

Meintenant que nous comacissons l'emouible de l'optération de la mise en presse, revenous sur quelques une de ses dé-

tails.

Une circonstance importante du pressage à froid, c'est de mettre, autant qu'il est possible, une quantité égale de matière grasse dans chacun des sacs qu'an met sous presse. En effic, on conçoit qu'il est à peu près impossible de bien atonter la charge pour que les réactions des surfaces pressantes soient dens un équilibre parfait, si la quantité de metière n'est pas la même dans tous les sacs, ou du moins alors on est obligé d'assortir ces sacs et de mettre ensemble ceux de même xolume pour en faire des lits distincts, et qui entraîns à béancoup de travail, de perte de temps, et encore le mentage, malgré ce soin, est-il toujours imparfait?

Une autre condition aussi pour un bon montage, c'est que la matière ait non-seulement le même poids dans tons les secs, mais de plus s'y trouve répartie d'une manière bien mirrorme, afin que la pression s'y exerce dès l'origine dans tous les points et en exprime à la fois l'acide oléique dans joutes les parties. D'abord on éparque ainsi du tempé, quantite

les acides solides se trouvent mieux purgés de l'acide liquide, et enfin, ce qui est plus intéressant peut-être pour le fabricant, c'est qu'on ménage les sacs et qu'on les détériore moins

rapidement.

En effet, ces sacs n'éprouvent que trop souvent des avaries par la négligence des ouvriers, et quelque habileté qu'on suppose à ces derniers; avec quelque soin qu'ils travaillent, il ne fant pas leur demander des résultats sans reproche avec ni mode défectueux de procéder. Il y a donc un très-grand avantage et une économie notable à opérer par une voie sûre

et indépendante de l'ouvrier.

Le moyen le plus expéditif, est celui que nous avons indiqué précédemment, et qui consiste à faire cristalliser les acides gras dans des moules où ils sortiraient sous la forme de plaques de même dimension et de même densité, qu'on n'aurait plus, après le refroidissement, qu'à envelopper au nombre de une, deux, ou un plus grand nombre, dans les sacs en malfil. Le conteau mécanique que nous avons décrit plus haut, et qui a précisément pour but de découper dans les pains des plaques de même épaisseur et de même forme, remplit également le but, mais il exige qu'on fasse la dépense d'une force mécanique qu'on ne peut pas évaluer à moins de un quart de force de cheval vapeur, pendant tout le temps que l'appareil fonctionne. Cependant, l'emploi de ce couteau offre des avantages qui n'ont probablement pas échappé à l'esprit des fabricants. C'est d'abord qu'il permet de mouler les acides en gros pains, et nous avons dit, à l'article du moulage et de la cristallisation, quelles étaient nos raisons pour croire que le moulage en fortes masses était préférable à celui en plaques plus ou moins épaisses, ensuite c'est qu'il permet d'obtenir des plaques plus minces qu'on peut réunir en un nombre plus ou moins considérable pour en former la charge de chaque sac, et il est facile d'imaginer que plus la matière aura été divisée, plus aussi l'éconlement de l'acide oléique sera facile et abondant aux premiers instants de la pression. ce qui est avantageux sous le point de vue de l'économie du temps et du travail.

On pourrait aussi faire passer les pains entre des cylindres qu'on rapprocherait de plus en plus, et qu'on mouillerait d'eau froide pour empécher que la matière n'adhérat à leur superficie, et découper ensuite la nappe qu'on obtiendrait ainsi en plaques minces d'une étendue déterminée, qu'on as-

pression de la charge exigeant qu'on rétablisse sa hauteur primitive, en desserrant et introduisant dans la presse de nouveaux sacs ou blocs, cales ou pièces carrées qu'on dispose les unes les autres en lits croisés, ainsi que cela se pratique communément dans le travail des presses hydrauliques.

Quànd on ne peut plus insérer de sacs ou de cales, la pression se termine jusqu'à refus on au maximum de la force de la presse, c'est-à dire lorsque deux hommes appliqués au plus grand le vier de la petite pompe ne peuvent plus le faire agir qu'à grand'peine, et n'augmentent plus sensiblement la dépression de la charge. Un indice d'ailleurs certain que l'on a atteint le maximum de pression, c'est qu'il n'y a plus de suintement d'acide oléique à l'extérieur des sacs. Dans cet état on laisse égoutter pendant quelques instants, puis on tourne le robinet de la pompe pour desserrer ou décharger la presse, et tous les tourteaux sont rangés d'un côté pour être divisés de nouveau et soumis à la pression à chaud, tandis que ces sacs vides sont repliés, visités et rangés, afin d'être prêts pour une nouvelle opération.

On estime qu'il faut un peu plus d'une force de cheval vapeur, pour manœuvrer avec une vitesse moyenne la presse

hydraulique à froid.

Nous croyons inutile de donner ici la description et la figure de la presse hydraulique dont on se sert dans les fabriques de bougies d'acide stéarique, parce qu'à proprement parler elle ne diffère pas de celle conque et répandue dans tous les ateliers. D'ailleurs on trouvera dans le Bulletin de la Société d'encouragement, année 1837, la description de la presse hydraulique à force constante de Hallette, qui est une des meilleures de ce genre; celle de Spiller dans le 40° volume des brevets, et dans tous les recueils de Technologie, celle des nombreuses modifications qui ont été apportées à ces appareils, et parmi lesquels on aura à choisir le modèle qui remplira le mieux le but proposé, suivant les circonstances où l'on sero placé et les conditions de la fabrication. Nous mentionnerons enfin le pressoir alsacien de M. R. Kaeppelin, décrit dans le nº 103 du Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, comme pouvant être avantageusement employée à ce travail.

### SECTION VII.

#### PRESSAGE A CHAUD DES ACIDES.

Nous avons dit que le pressage à froid faisait écouler l'acide oléique qui est mélangé aux deux acides concrets, ou acide

stéarique et acide margarique, qui sont contenus dans les pains tels qu'on les retire des cristallisoirs. Mais cette pression à froid qui extrait, il est vrai, la majeure partie de cet acide oleique, ne peut en chasser les dernières portions qui se trouvent encore dans les tourteaux ou gâteaux qu'on obtient, et que la presse la plus puissante ne pourrait en extraire à froid. Pour operer cette extraction, il faut avoir recours à une élévation de température et à des presses également d'une grande force.

L'élévation de température a pour but de rendre plus fluide l'acide oléique qui reste encore emprisonné dans les tourteaux et en même temps de ramollir les acides concrets et de leur permettre de ceder sous la pression hydrostatique qui s'etablit à l'intérieur dans la portion encore liquide, et enfin de permettre à celle-ci de s'échapper en s'ouvrant des canaux d'écoulement à travers la masse devenue plus ductile et plus

penetrable.

On peut employer pour la pression à chaud, les presses hydrauliques verticales et les memes que celles qui ont servi au pressage àfroid, mais l'emploi de ces presses n'est pas commode, à cause de la manœuvre qui y devient alors plus difficile et plus longue, et parce que le pressage ne s'y exécute pas d'une manière assez uniforme, et à une température assez

constante.

C'est donc aux presses hydrauliques horizontales qu'on a eu recours, malgre l'énorme emplacement que ces appareils exigent et les autres défauts qu'on leur reproche, parce qu'elles permettent un chauffage plus prompt et plus régulier des tourteaux. Mais pour offrir ces avantages, il est nécessaire qu'elles soient établies suivant tous les perfectionnements récemment apportés dans ces machines.

Voici quelle était dans l'origine la manœuvre du pressage à

chaud avec les appareils anciens :

Dans l'origine, la presse se composait d'une bache dans laquelle devait s'opèrer la pression, des autres organes destinés à exercer celle-ci, et d'un certain nombre de plaques en fonte. Pour faire une pressée, on plongeait les plaques, à chaque opération, dans un grand baquet rempli d'eau bouillante, ensuite l'on chargeait la presse avec une plaque chaude, puis un tourteau ou pain renferme dans un sac qu'on mettait dans une étendelle en crin, une plaque chaude, un pain, et ainsi de suite, en terminant toujours la charge par une plaque. Le chargement devait être opere le plus rapidement possible, afin que, pendant ce travail, les plaques n'aient pas le temps de se refroidir, et qu'on pût presser à la température la plus élèvée qu'elles étaient capables de prendre, et on manœuvrait la presse comme précédemment.

On conçoit tout ce que cette opération présentait de défectueux : le chauffage des plaques était souvent inégal, long et imparfait, leur manœuvre difficile et péuible, l'eau bouillante ruisselait partout, et enfin le travail d'un préssage exiceait

une manœuvre considérable et fort dispendieuse.

Plus tard, on a établi près de la presse hydraulique une boîte à vapeur et on a fait la bache à double fond, afin de pouvoir aussi la chauffer à la vapeur. La boîte avait une capacité suffisante pour pouvoir contenir toutes les plaques en fer destinées au service des étendelles en crin. Ces plaques avaient environ 3 centimètres (1 pouce 2 lignes) d'epaisseur, et les étendelles en tissu de crin au moins aussi épais que les plaques. Tous ces accessoires étant renfermés dans la boite à vapeur, on établissait la communication avec la chaudière, tant entre cette boîte qu'avec la bâche de la presse, et quand le tout était porté à une température convenable, on chargeait la presse le plus rapidement possible. Pour cela, il fallait que tous les sacs fussent prêts à être mis en presse. A cet effet, les tourteaux provenant du pressage à froid étaient jetés sur la trémie d'un moulin à lames obliques, puis on prenait des sacs à double conture et en malfil, parce que la pression chande ne s'effectue bien que dans la laine, et on les emplissait d'acides, puis leur ouverture étant repliée sur elle-même, ils étaient, en cet état, tout prêts pour être mis en presse. On tirait alors une étendelle en crin, on y enfermait un sac et on placait aussitôt le tout dans la bâche de la presse entre deux plaques chaudes; puis on mettait un autre sac dans une seconde étendelle et on le placait entre la plaque précédente et une nouvelle qu'on ajoutait, et ainsi de suite, de manière que chaque sac à tourteau dans son étendelle fût constamment compris entre deux plaques chaudes, en terminant le chargement par une plaque également chaude.

La manœuvre de ces plaques se faisait assez facilement; toutes ces plaques, en effet, étaient munies d'un oreillon ou d'un trou percé comme un anneau à l'une de leurs extrémités. On avait soin, en les introduisant dans la boîte à vapeur, de placer ce trou au-dessus, et en passant dans celui-ci un crochet de fer attaché à une corde passée sur une poulle, on en-

levait la plaque, sans risquer de se brûler, et comme la poulie était, par sa chappe, suspendue à un galet qui courait dans une coulisse correspondante et placée au-dessus de la bâche à vapeur de la presse, il en résultait qu'on pouvait transporter rapidement et convenablement dans celle-ci chaque plaque dont la température ne s'élevait pas à 100° centigrades.

Le chargement en sacs et en plaques étant complet, on procédait le plus vite possible à la pression, on laissait en presse environ pendant dix minutes; la quantité de matière se réduisait beaucoup, mais moins toutefois que dans le pressage à froid; une partie composée d'acide oléique entraînant une petite quantité d'acides concrets s'écoulait à l'état coloré dans la bâche de la presse avec l'eau que rendaient les étendelles, et il restait dans les sacs des gâteaux d'acides stéarique et margarique presque purs et genéralement d'une grande blan-

cheur.

On voit que, dans ce second mode, on avait perfectionné les moyens relativement au premier procédé, mais que la manouvre des plaques était toujours longue et incommode, qu'i fallait leur donner une assez forte épaisseur pour qu'elles conscrvassent assez longtemps la chaleur nécessaire à une bonne pression; que malgré cela elles se refroidissaient encore promptement et exigeaient une célérité parfois embarrassante, e enfin, que des boites à vapeur compliquaient sans nécessité l'appareil déjà un peu considérable des presses hydrauliques horizontales; en un mot, on conçoit que tout ce travail pouvai s'exécuter d'une manière à la fois plus efficace, moins incommode et plus facile.

Ce sont la précisément les perfectionnements qui ont éta réalisés dans le mode actuel de pressage à chaud dont il nou

reste à donner une idée.

Dans ce mode, la bâche de la presse est également à double fond et chauffée par la vapeur provenant de la chaudière Mais ici les plaques de fer ne sortent jamais de la bâche. Ce plaques sont creuses à l'intérieur, plus légères par conséquen que les anciennes, et c'est en introduisant aussi à leur intérieur la vapeur de la chaudière, qu'on parvient, saus ma nœuvre, saus refroidissement, à les chauffer à la températur exigée pour le pressage à chaud. A cet effet, ces plaques reço vent le jet de vapeur par la partie inférieure, et le tube gi néral qui fournit la vapeur à toutes les plaques, possède en chacune de ces dernières un joint ou une articulation que

permet de se prêter à des mouvements d'une certaine étendué, soit en avant, soit en arrière des plaques, sans que rien s'oppose au passage et à l'introduction de la vapeur dans celle-ci, lorsque le chargement s'opère, ou lorsque la pression contraint

les plaques à se rapprocher les unes des autres.

Le nouvesu modé se distingue aussi des anciens, parce que les pains d'acides sont séparés des plaques chaudes de fonte, par un feutre très-épais qui permetà l'acide oléique de s'éconger iller librement et de se réunir au fond de la bâche de la presse. Là cet acide se rend dans une cuve où on le reçoit dans des vases plats qui bâtent son refroidissement; à l'aide de ce refroidissement, il laisse déposer l'acide stéarique at margarique qu'il avait autraîné à la faveur de la température élevée qu'il possédait, et lorsque ces acides sont concrétés, on les extrait de l'acide oléique liquide, soit par décantation, soit en puisant, soit par filtration, et on en forme de nouveaux gâteaux ou pains, qu'on soumet une seconde fois à l'action de la presse hydraulique horizontale et à chaud.

Les gâteaux qui, avant la pression froide, peuvent avoir 5 centimètres d'épaisseur, n'en ont pas plus de 2 à 2,5 après cette opération, et ceux qui ont éprouvé la pression chaude, et qui pouvaient avoir 2 ou 3 centimètres d'épaisseur, se trouvent réduits après à une épaisseur de moins de un centi-

mètre.

Après que les gâteaux ont été soumis à la pression à froid, puis à la pression à chaud, les acides concrets ou ceux stéarique et margarique sont suffisamment débarrassés de l'acide oléique, et assez blancs pour n'avoir plus besoin que d'être soumis à une dernière opération, qu'on nomme épuration, dont nous parlerons dans le chapitre suivant, afin de les rendre propres à la fabrication des bougies.

Pour présenter quelques éléments relatifs à la durée du temps dont on a besoin pour opérer une pression à chaud, nous dirons qu'après la pressée à froid, il reste encore environ 10 p. % d'acide fluide ou oléique dans les gâteaux, et par conséquent qu'il ne reste plus à travailler que 10-45=55 kc. sur les 100 kilogr. de suif qui ont été employés primitivement. Supposant donc qu'on travaille par jour 2,000 kilogr. de suif, on n'a plus que 2000 X 0,53 = 1100 kilogr. d'acide stéarique impur qui occupent un volume de 1222 declarètres cubes, à faire passer par la presse à chaud,

En supposint ensuite que chaque charge d'acide stearique

a une épaisseur de om. 02, on peut aisément, en ayant égard à l'épaisseur des plaques et des étoffes de crin, telle qu'elle a été donnée précédemment, calculer le temps nécessaire pour donner la pression à l'acide stéarique.

Avec une presse du modèle de celle dont il a été question, on peut donner une pression de . . . . 150,000 kilogr.

Le diamètre du cylindre de la pompe . 0,20 mèt. Le diamètre du piston de la petite pompe 0,02 "

La force qu'il faut développer avec le piston de la petite pompe pour produire une pression de 150,000 kilogr.

Total de la force nécessaire pour les deux pressions.

68 kilogr.

1,04 force de cheval.

Le principal avantage d'une presse à simple effet, dont il est toujours bon d'avoir deux exemplaires dans une fabrique, se révèle principalement quand le travail ne marche pas très-régulièrement et qu'il s'agit de traiter des masses de volume inegal, quoique le résidu doive toujours être le même; car dans une presse à double effet il ne serait pas possible de mettre un côté sans l'autre en activité, et l'on ne peut par conséquent travailler avec cet instrument que lorsqu'on a une quantité de matériaux suffisante pour remplir successivement les deux auges de la presse.

Avant de terminer cet article, nous donnerons la description de la presse horizontale dont on se sert le plus communément dans la fabrication des bougies en acide concret.

Fig. 16, Pl. 1. Coupe longitudinale de la presse.

Fig. 17. Coupe horizontale de la même presse.

Fig. 18. Vue en élévation par devant.

Fig. 19. Coupe suivant A, B des figures 16 et 17.

Fig. 20. Vue en élévation par derrière.

Fig. 21. Coupe suivant C, D des figures 16 et 17.

Fig. 22. Coupe suivant E, F de la figure 16.

Fig. 23. Assemblage du tube amenant l'eau de la pompe par le piston de la presse.

u, cylindre de la presse placé horizontalement pour la faci-

lite du travail.

b, piston de la presse.

i, i, acides gras enveloppés, recevant la pression.

d, d, plaques en fonte chauffées préalablement et placées

En cet état, on laisse reposer la matière, et on la décinité dans une cuve inférieure contenant de l'eau pure que l'on renouvelle à plusieurs reprises. On la laisse de nouveau reposer et on la soutire dans des moules qui donnent des pains parfaitement beaux et propres à la confection des bougies.

1. élimination des traces d'acide sulfurique n'est pas moins nécessaire que celle de la chaux. En effet, s'il en restait quelques portions dans les bougies, ost acide se vaporiserait lers de la combustion, ou se décomposerait à cette température, et dans l'un ou l'autre cas il en résulterait une odeur démogréable dans les appartements, de l'insalubrité pour nos habitations, et détérioration pour certaines pièces des amemblements.

Quelques fabricants assurent que lorsque la décomposition des savons calcaires a été faite avec tout le soin et la présidsion convenables, l'opération de l'éparation des acides est superflue et par conséquent ils s'en dispensent, mais on n'elletient jamais ainsi des produits aussi beaux et aussi autiflue

sants lorsqu'on néglige cette opération.

Les acides gras étant épurés, sont anjourd'hui un produst marchand qu'on trouve en abondance sur la place de Paris, où il est versé par des fabricants qui se bornent uniquement à la préparation de cet acide, ou qui en font l'objet d'une préparation secondaire, tels que les fabricants d'acide sulfarique pour utiliser eux-mêmes les acides faibles des chambres, sans avoir besoin de les concentrer ou d'en opérer le transport. Au point où en est, de nos jours, venig la concurrence sur cet article, on va voir combien il resté peu de chose au fabricant de bougies d'acides gras concrets; pour payer les intérêts de son capital d'établisement et de roulement, ses frais de fabrication, ses bénétices compris, et couvrir les chances qu'on court toujours dans le commerce.

La quantité d'acides gras concrets qu'on extrait des suifs dépend de la qualité de cette matière : avec les suifs fondus ordinaires, M. Dumas assure qu'on retire 45 pour 100 du suif employé. Avec les suifs en branches et impurs de quelques pays, cette proportion en acides concrets ne s'élève qualque-

tois pas à 40 p. ....

Si on suppose 45 pour 100, on voit aussitôt qu'il fandra 222 kilogr. environ de suif pour produire 100 kilogr. d'acide concret. Os , au supposant que les 100 kilogr. de cet acide

| se vendent, comme au cours actuel, 260 fr., le fabrica<br>d'abord dans cette somme, à     | nt rentrera<br>260 * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| à 77 les 100 kilogr. ci                                                                   | . 92.40              |
| Recette                                                                                   | . 352.40             |
| Or, 222 kilogr, de suifau prix actuel de 136 fr.<br>les 100 kilogr, ont dû coûter         | . 281.92             |
| Restera donc pour frais de fabrication de<br>100 kilogr. d'acide stéarique, pertes, béné- | 1                    |
| fices, etc. ,                                                                             | 70.48                |

C'est-à-dire un peu plus de 70 c. par kilogr. d'acide ob-

Les acides gras qui font aujourd'hui l'objet d'un commerce considérable, sont souvent allougés avec des matières grasses qui sont generalement d'un prix moitie moindre. Pour reconnaître cette fraude, ou plutôt pour constater la quantité de graisse qui a été introduité dans les acides stéariques du commerce, on n'a qu'une opération bien simple à faire; c'est de faire fondre les matières suspectes dans de l'eau distillée chaude, et de combiner les acides gras réels qu'elles renferment, avec la baryte, en versant de l'eau de baryte dans ces matières fondues. Le savon de baryte étant insoluble et pesant se précipite aisément, et la substance grasse non saponifiée vient nager à la surface; on la recueille en l'isolant da savon barytique; mais comme il en reste encore une grande quantité qui a été entraînée avec ce savon, on traite celui-ci par l'alcool bouillant qui dissout complètement toute la matière grasse, et au moyen d'un papier de tournesol humecté on s'assure qu'elle n'est point acide, qu'elle est fusible, saponifiable, et enfin possède toutes les propriétés des corps gras.

L'acide oléique qui forme le résidu de la fabrication des pains d'acide stéarique et margarique, constitue un résidu de fabrique dont les fabricants ont été longtemps embarrassés par son accumulation et parce qu'il était sans application; mais depuis on lui a trouvé divers emplois qui lui out aussitôt procuré un écoulement régulier et un prix coté sur les

marchés.

L'acide oléique qui s'écoule des presses est d'abord reçu dans un lieu frais, afin que les portions d'acides stéarique et margarique qu'il a entraînées, et qui peuvent, suivant les soi apportés aux opérations, s'élever de 3 à 12 pour 100, puisse aisement cristalliser, et se déposer pour être ensuite enleve et être utilisées.

L'acide oléique qui reste alors à son état d'impureté, e abandonné pendant quelque temps au repos dans de gran fûts dans lesquels il laisse déposer quelques impuretés, pu on le filtre à travers des tissus en laine très-serrés qui le rende

limpide et marchand.

Dans cet état, où il retient encore un peude chaux et surto de l'acide sulfurique, on s'en sert pour allonger certain builes d'une odeur forte et pénétrante qui masque celle suif que cet acide conserve toujours. On le vend aussi sous noms d'oléine, d'huile de suif, pour alimenter les lampes d orfèvres, des fabricants de plaqué, de boutons, et général ment de tous les industriels qui soudent à la lampe. On appliqué aussi avec succès à graisser les laines de peigne, la fabrication des savons durs , soit en l'employant seul , so en le mélangeant à d'autres huiles, graisses ou résines purgé d'huiles essentielles. En le lavant préalablement à l'eau alc lisée pour le débarrasser de l'acide sulfurique libre qu'il re ferme, on peut aussi s'en servir au graissage des machines même à l'éclairage. Enfin, tout récemment, M. J. P. Faucon propose d'employer l'acide oleique provenant des fabrique d'acides et de bougies stéariques, à fouler les draps après l' voir mélangé avec une eau de potasse pour en saturer l'acie minéral, et convertir en même temps l'acide gras en un sorte de mulsion ou de savon propre à cette opération.

M. Cambacéres, qui, de son côté, avait conseillé depuis lon temps l'emploi de l'acide oleique qui brûle avec une flamn très-blanche, pour remplacer les huiles ordinaires dans l'écli rage par les lampes, avait cru qu'il fallait, dans ce cas, su stituer des mèches d'amiante aux mèches de coton qui cha bonneraient trop promptement; mais cette précaution para superflue, quoiqu'on obtienne cependant ainsi une lumie

plus fixe et plus blanche.

M. Bareswill a annoncé, il y a peu de temps, à la Sociét de Pharmacie, un fait intéressant et qui ne peut manquer d'a tirer l'attention des chimistes et des industriels. L'acide oléiqu fondu avec la colophane donne naissance à une couleur bler des plus intenses. Il n'a pas été, jusqu'ici, possible à l'auteu d'extraire cette matière colorante; mais il a remarque que résine ainsi bleuie se dissolvait facilement dans l'alcool, dans les essences et les corps gras; ce qui permet de l'employer pour azurer au besoin les substances, et pour colorer en bleu les injections. Le pouvoir tinctorial du bleu est très-considérable. Quelques décigrammes d'acide oléique brut fondus avec une vingtaine de grammes de résine, suffisent pour colorer un demi-kilog, de suif.

On a trouvé aussi récemment un nouvel emploi à la glycerine, et M. Robert Warington a proposé d'immerger les matières animales et végétales qu'on vent conserver, dans cette matière où elles sont ainsi, selon lui, soustraites à l'influence

de l'air.

La glycérine est employée aussi aujourd'hui en Angleterre avec un avantage remarquable dans le pansement des maladies de la peau, dans les cataplasmes, et aussi intérieurement, ou même dans les pilules en général pour les empêcher de se dessécher.

## SECTION IX.

### PONTE ET MOULAGE DES ACIDES EN BOUGIES.

Avant de décrire la manière dont s'opère la fonte et le moulage des acides solides, nous nous occuperons des mèches qu'on emploie pour les bougies stéariques, et qui diffèrent de celles

usitées pour les chandelles et les bougies de cire.

Le premier qui se soit occupé de perfectionner les bougies stéariques sous le rapport de la fabrication particulière de la mèche, est M. J. L. Cambacérès; et pour établir à cet égard sa priorité d'invention, nons rapporterons dans ses termes mêmes un extrait de la spécification du brevet qu'il a pris le 10 février 1825 pour la fabrication perfectionnée des bougies stéariques.

 Les acides stéarique, margarique et oléique, découverts en chimie depuis quelque temps, brûlent avec une flamme blanche plus belle que celle des acides gras dont on les extrait.

"Cette propriété a fait naître l'idée de les substituer dans l'éclairage aux graisses et aux builes, mais nous avons remarque qu'il était impossible de les employer à la combustion en se servant des procédés connus; la flamme que donne une mèthe ordinaire de coton imbibée de ces substances, loin d'être fixe, présente un jet principal, duquel se détachent à chaque instant, dans tous les sens, plusieurs inflammations partielles, semblables à celles qu'on obtient en faisant jaillir sur un corps qui brûle quelques gouttes d'une huile volatile.

Cet inconvénient était trop grave pour ne pas rendre impossible l'application que nous avions en vue, si nous n'étions

parvenu à le détruire par les moyens suivants.

» Lorsqu'on allume une bougie d'acide stéarique faite avec une mèche de coton ordinaire, on observe que la mèche, dans sa partie supérieure, se charbonne et s'incinère plus facilement que dans la bougie de cire, et que, dans sa partie inférieure, au contraire, elle n'est presque pas attaquée par la flamme. Il en résulte que la partie de la mèche qui se trouve noircie est plus courte dans la bougie stéarique que dans la bougie de cire; d'un autre côté, la mèche de la première, coupée en travers, présente une partie centrale qui n'est point noircie, ce qui n'a pas lieu dans la bongie de cire. Cette remarque explique la formation des inflammations de lumière dout nous avons parle précédemment; le tirage de la matière en fusion s'opère dans l'intérieur de la mèche, sans que le liquide soit brûlé entièrement, c'est-à-dire sans qu'il passe entièrement à l'état gazeux ; dès-lors, arrivé à l'extrémité supérieure de la mêche qui est très-courte, il est projeté par l'ébuilition dans l'espace qu'occupe la flamme et donne lieu à des inflammations partielles: la même chose a lieu à l'extérieur le long des canaux capillaires que forme le rapprochement des fils de coton, lorsque la matière liquide se trouve en excès dans la mèche. Ces causes une fois connues, on conçoit qu'elles soient entièrement détruites en remplaçant les mèches ordinaires de coton par une nouvelle espèce de mèches creuses à l'intérieur, afin de faciliter la combustion, et dont l'enveloppe présente le tissu d'une étoffe, afin de détruire l'effet de la capillarité extérieure et de retenir tout le liquide dans la partie centrale.

» Cette nouvelle mèche n'occupe pas plus de volume que l'ancienne, et ne semble en différer en ancune manière lorsqu'elle est enflammée; elle se place comme celle-ci, suivant l'axe du moule dans lequel on coule la bougie, et ne laisse rien à désirer par la beauté de l'éclairage qu'elle procure. »

A la date du 2 mars 1825, M. Cambacérès prit un premier brevet de perfectionnement et d'addition à son précèdent

brevet, et s'y exprime ainsi à l'égard des mèches :

« En décrivant les conditions que doit réunir la nouvelle mèche inventée pour la combustion des acides stéarique, margarique et oléique, nous avons dit que cette mèche devait Atre creuse à l'intérieur et présenter à son enveloppe extérieure le tissu d'une étoffe. Nous avons pris cette expression dans son

acception la plus étendue; ainsi, les tissus obtenus par les métiers de passementerie, les tresses, les ganses à la mécanique, tout ouvrage fait au métier à bas, à l'aiguille, au tricot, dont on aura formé une mèche creuse, soit par le travail du métier, soit par l'effet d'une couture, ou simplement par l'effet d'une torsion, remplissant également les conditions énoncées ci-dessus, donneront les mêmes résultats dans la combustion.

 Cette propriété des mèches creuses est uniquement fondée sur l'effet de la capillarité, qui réunit tout le liquide dans la partie centrale, et sur celui du tissu qui s'oppose à la sortie latérale de ce liquide.

Le 25 mai de la même année 1825, le même fabricant se munit d'un second brevet de perfectionnement et d'addition.

où on lit ce qui suit :

"Les mèches tissues, employées pour la combustion des acides stéarique, margarique et oléique, n'out d'autre effet que de ralentir le tirage de la matière en fusion et de s'opposer à sa sortie. Nous avons dit précédemment qu'elles devaient être creuses à l'intérieur, afin de faciliter la combustion, craignant que la mèche tissue entièrement pleine, l'ascension du liquide ne fût trop ralentie et que l'incinération du coton ne fût pas assez prompte. Nous avons reconnu depuis qu'en employant un tissu ou un enlacement quelconque de fils de coton, tel que, sans détruire l'effet du tirage, il fermât toute issue au liquide, la mèche pleine, quelle que fût sa grosseur, brûlait sans qu'on fût oblige de la moucher..."

C'est vers cette époque, mais un peu plus tard, et à la date du 4 août 1825, que MM. Gay-Lussac et Chevreul ont pris un brevet de perfectionnement et d'addition à celui qu'ils avaienobtenu antérieurement, la même année, pour l'emploi des acides stéarique et margarique à l'éclairage. Dans ce nouveau bre-

vet, ils s'exprimaient ainsi :

« L'addition que nous faisons à notre brevet consiste dans la nature et la forme des mèches que l'on peut employer pour les bougies faites avec les acides margarique et stéarique.

» Par la présente addition, nous nous réservons, dans tout ce qu'elle renferme de nouveau, la faculté exclusive d'employer des mèches en fil de coton, de chanvre, de lin ou de toute autre matière analogue, retors ou non retors; d'employer des mèches plates ou cylindriques, tissées ou non tissées, faites ayec les matières ci-dessus désignées ou en papier; de

leur donner dans la bougie une direction droite ou inclinée en zigzag ou en spirale comme un tire-bouchon; enfin, lorsque nous employons des mèches tissées, plates ou cylindriques, de leur donner un tissage inégal ayant la propriété de les faire courber, et lorsque nous employons des mèches tordues, d'opèrer une torsion inégale des divers filaments qui les composent, de manière à les faire aussi courber.

 L'objet de ces divers changements dans les mèches, est de donner à nos bougies la propriété de se moncher elles-mêmes, propriété qu'elles n'ont pas constamment avec toutes les mè-

ches employées jusqu'à ce jour.

Plus tard, le 17 novembre, troisième brevet d'addition et de perfectionnement pris par M. Cambacérès, ponr une préparation à faire subir aux mèches destinées aux bougles stéariques, préparation dont on dira un mot plus loin. Ce troisième brevet conclut ainsi:

"Ces procédés sont également nécessaires pour la parfaite combustion des acides stéarique et margarique par le moyen de mèches tissées, ou celles formées par des enlacements de

fils de coton (tresse, natte, soustache). "

Eufin, dans un brevet d'addition du 20 octobre 1826, M. Cam-

bacérès s'exprime comme il suit :

« Par les précédentes notes à notre brevet du 10 février 1825, nous avons appliqué à la bongie stéarique une mèche nattée, comme aussi des mèches tressées à plus de trois brins, ces dernières appelées dans le commerce soustaches.

» Cette mèche, qui jouit de la propriété de s'incliner constamment du même côté, à mesure de la combustion de la bougie, et à une hauteur toujours égale, présents cet avantage que sa partie supérieure se trouvant en contact avec l'air extérieur, il ne peut s'y former au-lessus de ces résidus de charbon que l'on sait être la cause de l'abaissement de la jumière.»

M. Cambacérès, dans ce dernier brevet, a appliqué ces sortes de mèches à toutes les bougies en général de cire ou de blanc de baleine, bougies-chandelles, et même aux chandelles ordinaires, qui, de cette manière, n'ont plus besoin d'être mochées, en préscrivant pour la confection de ces mèches, qu'elles soient d'autant plus petites et la natte d'autant plus serrée, que le corps gras auquel on l'applique est plus combastible.

Les prémières mèches creuses de M. Cambacerès n'ont point été adoptées dans la pratique d'abord, parce qu'elles na remplissaient pas mieux le but qu'on se propose, que calles qu'en leur a substituées, et ensuite parce qu'elles donnaient lieu à un surcroît de main-d'œuvre. Il en a été de même des mèches tissées en spirale et à tissage inégal de MM. Gay-Lussac et Chevreul, mais on s'en est tenu à celles tressées du premier fabricant, qui remplissent assez bien les conditions exigées.

Les mèches des bougies stéariques charbonnent beaucoup, et il s'y formerait constamment un champignon à l'extrémité pendant la combustion, ce qui nuirait d'une part à la vivacité de la combustion et à l'éclat de la lumière, et de l'autre, par suite de la combustion languissante, donnerait lieu à de la fumée et à une odeur désagréable, si on employait des mèches ordinaires. D'un autre côté, il reste toujours dans les acides un peu de chaux qui engorge ces mèches et y ralentit d'autant plus les effets de la capillarité, et par suite la combustion, que la mèche est plus longue et plus charbonnée. Il fallait donc trouver un moyen pour que ces mèches, au lieu de charbonner et de champignonner, pussent, comme celles des bougies de cire, se brûler à mesure que la combustion avance, et c'est à quoi l'on parvient en partie par l'emploi des mèches tressées au moyen de cette ingénieuse invention. On voit en effet la mèche, à mesure que la bougie brûle, s'infléchir et se recourber légèrement jusque dans le blanc de la Hamme, où elle se consomme et s'incinère peu à peu, et sans avoir besoin d'ètre mouchée.

Avec quelque soin qu'on ait opèré la saturation de la chaux dans les savons calcaires, et quelqu'attention qu'on ait apportée à l'épuration des acides solides, ceux-ci retiennent toujours une petite quantité de la chaux qui a servi dans l'origine à leur saturation. Cette chaux transportée dans la mèche, étant infusible, finirait, en diminuant la capillarité, par engorger celle-ci et faire languir la combustion. Il a donc fallu aussi s'en débarrasser, et à cet effet on a employé divers moyens.

Le premier fabricant qui se soit occupé de ce sujet, est encore M. Cambacérès auquel cette industrie doit peut-être d'être devenue pratique et ses principaux développements. Dans son troisième brevet d'addition et de perfectionnement en date du 17 novembre 1825, il propose d'imbiber ces mèches dans une cau qui tient en dissolution de l'acide sulfurique et de les faire secher avant de les employer à la fabrication des bongies, ou bien d'agiter à chaud les acides dans un acide mineral pussant étendu; par ces moyens, il esperant

agir sur cette mèche pendant la combustion, mais dans la pratique on les a trouvés inefficaces, ou même le dernier nui-

sible, et on les a généralement écartés.

On a mieux réussi quand les mèches ont été plongées dans un bain d'acide sulfurique, étendu de huit à dix fois son volume d'alcool, et alors on a obtenu réellement des mèches dont l'extrémité en ignition n'affecte qu'une simple courbure et conserve la même grosseur jusqu'à sa réduction en cendres. Mais si le procédé était préférable, il était bien plus dispendieux et offrait d'ailleurs des dangers d'incendie dans les fabriques.

Un grand nombre de substances peuveut, plus ou moins bien, produire l'effet demandé dans les mèches, mais c'est ordinairement en les immergeant dans une dissolution d'acide borique, qui en contient environ 3 pour 100 de son poids, qu'on réussit

le mieux aujourd'hui à obtenir cet effet.

Il paraît que c'est à M. Milly, cessionnaire des brevets de M. Cambacérès, qu'on doit l'idée d'imprégner les mèches tressées en coton d'acide borique ou de substances analogues, et en effet on lit dans un cinquième brevet d'addition et de perfectionnement au brevet du second du 10 mai 1825, et à la date du 8 juin 1836, ce qui suit, sur un moyen de favoriser la combustion des acides gras:

"M. Cambacérès a appliqué les mèches nattées ou tressées à la fabrication de la bougie, en général, et notamment de la bougie stéarique; il a, pour favoriser la combustion de cette dernière bougie, fait usage d'acide sulfurique et d'acides puissants, dans les liquides servant à l'imbibition des mèches; la possession exclusive de ce procédé lui a été garantie par divers brevets d'addition. Ayant reconnu la manière dont les acides puissants agissent dans la combustion de l'acide stéarique, M. Milly, cessionnaire desdits brevets, a réclamé un brevet d'addition pour l'application de la théorie et des moyens sur lesquels est fondée la bonne combustion des bougies stéariques, au moyen d'acides puissants ou d'autres agents chimiques.

"Les acides stéarique et margarique, dont on forme entièrement ou par portion les bougies, en vertu de leur propriété acide, ont une grande affinité pour toutes les bases salifiables qui peuvent se rencontrer soit dans la matière grasse elle-même, soit dans les mèches; il résulte de cette affinité une formation de savon qui, invisquant la mèche, l'obstrue, en ferme, pour ainsi dire, les pores et empêche, pendant la combustion, l'ascension capillaire de la matière fondue; dès-lors le godet se remplit, déborde, et la bougie coule: on remédie efficacement à ce grave inconvenient en imprégnant la mêche d'une substance qui, donée, surtout à chaud, de propriétés acides plus énergiques que l'acide stéarique, déplace celui-ci, empêche la formation d'un savon ou en opère la décomposition, et donne naissance à des sels qui sont rejetés au fur et à mesure de la combustion, sous forme de cendres, par l'extrémité supérieure de la mèche.

D'après cette théorie, on conçoit que les acides puissants ne sont pas les seules substances capables de procurer l'effet désiré, et que tout agent chimique pouvant decomposer un savon quelconque produira le même résultat. Parmi ces agents chimiques, il faut mettre au premier rang tous les acides minéraux, les sels ammoniacaux et les sels acides, avec une base quelconque, les phosphates et les borates ammoniacaux, ainsi que les acides phosphorique et borique, qui

réussissent surtout parfaitement.

C'est donc pour l'imbibition ou l'imprégnation des mèches de toutes formes ou de toutes substances, au moyen des acides à radical de bore, phosphore, soufre, chlore, iode, brôme, fluor, azote, arsenic, chrôme, des sels acides ou ammoniacaux qu'ils peuvent produire, que la présente demande de brevet a été faite: ces agents chimiques peuvent être employes dans la fabrication de la bougie stéarique sous toutes les formes, dans toutes les proportions et dans tous les véhicules possibles, soit qu'ils soient introduits dans la mèche ou dans le corps gras lui-même.

Le mode d'apprêt des mèches, c'est-à-dire la quantité d'acide borique dont il convient de les impréguer, paraît varier en raison de la qualité du coton et surtout de la pureté des acides gras solides, principalement de la quantité de

chaux qu'ils retiennent encore.

Les mèches dont on se sert aujourd'hui, sont des tresses à trois brins d'un coton de bonne qualité, qui renferment environ 80 fils. Ces mèches se tressent sur des mètiers particuliers qui en font plusieurs à la fois, et dont nous ne donnerons pas la description. Il faut que la tresse y soit assez forte, mais pas trop. Du reste, ces mèches font l'objet d'une fabrication spéciale, et la pratique a promptement appris le degré de fermeté qu'on doit leur donner.

Voici un moyen prompt et exact qui a été employé par M. Golfier-Besseyre, pour trouver la quantité d'acide borique

dans l'apprêt des mèches.

« On prend, dit-il, une certaine quantité de longueur de tresse qu'on divise en plusieurs bouts, et on les plonge à froid, mais de manière à les bien imbiber, l'un dans une dissolution tenant 1 pour 100 d'acide borique, les autres dans des dissolutions contenant 2, 3, 4 pour 100 du mêmeacide; on met alors sécher. Quand ces bouts sont bien secs, on plonge ces mèches dans l'acide stéarique qu'on veut employer, on les retire aussitôt, et dès que leur refroidissement leur permet de se tenir raides, on les allume et on observe leur manière de brûler, qui doit être à fort peu près la même que dans la bougie qu'on veut fabriquer. »

L'avantage de l'emploi de l'acide borique consiste en ce qu'à mesure que la combustion s'opère, cet acide se combine à la chaux pour former un borate de chaux qui est fusible, et qui, par conséquent, s'élève dans la mèche, se convertit à son extremité en une petite per le brillante qui tombe avec les cen-

dres de celle-ci, après sa complète combustion.

On pourrait aussi, pour régler le bain d'acide borique à immerger les mèches, faire la recherche de la chaux dans les acides gras, et pour cela il faudrait dissoudre un poids donné de ces acides dans l'alcool bouillant, puis précipiter la chaux par une dissolution d'acide oxalique. La quantité d'oxalate recueillie après le repos et la décantation indiquerait la dose de chaux renfermée dans les acides, et quelques essais de ce genre, avec l'aide du moyen-pratique indiqué ci-dessus, permettraient aisément de fixer, suivant les circonstances, la composition des bains d'acide borique.

Nous venons de voir que, parmi les sels, on avait proposé le horate d'ammoniaque; or, l'emploi de ce composé donue lieu

aux observations suivantes.

Le degré de concentration de la solution de borate ammoniacal est assez important, et c'est du dosage exact que paraissent dépendre les fonctions correctes de la mèche. Quoique la forme de la solution doive nécessairement varier avec la qualité du coton, la manière dont il est plus ou moins serré au tressage, ainsi qu'avec la qualité et la proportion des ingrédients dont la bougie est composée, il est assez difficile de donner une règle pratique suffisamment générale pour s'adapter à tous les cas, extrêmement variables, qui peuvent se présenter. Mais en supposant que la stéarine fût d'une grande pureté, une solution de 1 gramme de borate d'ammoniaque cristallise dans 30 grammes d'eau distillée, présente la forme convenable. Les chandelles ou les bougies-chandelles composées d'un mélange de suif et de stéarine exigeraient que les solutions fussent faites avec 1 172 gramme, et les bougies de spermaceti des solutions de moins d'un gramme.

On sait encore que quelques fabricants de bougies et de chandelles introduisent aujourd'hui une petite quantité de bismuth dans la préparation de leurs mèches pour s'opposer à l'accumulation dans celles-ci de matières charbonneuses et

du champignonage.

Avant de terminer ce que nous avions à dire sur la préparation des mèches, nous donnerons un résumé sur ce sujet, que M. J. Cambacérès a présenté à l'Académie des Sciences en 1844, sous le titre de Mémoire sur l'application des acides gras à l'é-

clairage.

. Lorsque les recherches de M. Chevreul sur les corps gras , publiées en 1823, eurent établi l'identité qui existe entre les acides gras obtenus par la saponification et la substance conque sous le nom d'adipocire, et démontré qu'il n'y avait aucun avantage à opérer la conversion des cadavres en cette dernière substance, puisque les graisses seules de ces cadavres, et non les muscles, contribuaient à cette formation, l'industrie dut renoncer à l'idée de fabriquer l'adipocire avec les chairs musculaires, et s'attacher exclusivement à l'emploi des parties grasses des animaux. L'usage des bougies faites avec le blanc de baleine, désigné également jusqu'alors sous le nom d'adipocire, s'introduisit en France à cette époque, et vint encore fixer l'attention sur les avantages que de nouvelles substances pourrajent offrir pour remplacer la cire et le suif dans la formation. des bougies et des chandelles. On présenta en 1821 à la Société d'encouragement, des bougies composées principalement de stéarine : donnant à cette époque quelques soins à une fabrique qui s'occupait de ces applications, nous fûmes conduit à examiner sous ce rapport les diverses transformations des corps gras que la science avait fait connaître, et à appliquer à l'éclairage les acides gras dont l'identité avec l'adipocire avait été constatée. Mais nous fâmes longtemps arrêté par un inconvénient que présentaient dans leur combustion les acides stéarique et margarique confectionnés en bougies ; inconvénient d'autant plus grave que s'il n'avait pas été levé, l'emploi de

ces substances dans l'éclairage aurait été impossible. La fabrication des hougies ne présentait aucune difficulté, mais lorsqu'on allumait une de ces bougies faites avec une mèche ordinaire de coton, la mêche, après quelques instants, se resserrait dans sa partie supérieure en se charbonnant. Dans la partie moyenne, au milieu de la flamme, elle n'était presque pas noircie, et dans la partie inférieure elle était trop imbibée de la substance en fusion. L'intervalle le long duquel s'opérait la combustion étant très-court, l'ascension de cette substance était aussi ralentie par deux causes : le resserrement de la mèche et sa faible largeur dans la flamme. Une partie du liquide était bientôt projetée dans cet espace par l'ébullition; ce qui donnait lieu à des jets de lumière accidentelle. Une autre partie coulait au-dehors de la bougie, la combustion reprenait alors son activité, mais pour être arrêtée un instant après par le renouvellement du même effet.

» Pour obvier à cet inconvenient, nous proposames d'abord une mèche tissée, creuse à l'intérieur. Puis une mèche pleine. et de préférence une mèche tressée qui avait l'avantage de se courber à une certaine hauteur, et par conséquent de s'incinérer en sortant de la flamme. Mais nous ne tardâmes pas à reconnaître que les tissus ne s'opposaient aux effets de combustion dont il vient d'être parle, que daus certaines limites du phénomène, qui était dû par conséquent à une cause variable. Ainsi, la propriété que nous avons remarquée dans les tissus, ne tenait pas simplement, comme nous l'avions supposé d'abord, à une action mécanique qui evitait l'engorgement d'une mèche ordinaire produit par le resserrement des fils de cette mèche. Mais quel était leur principal effet? Une remarque nous avait frappé d'autant plus vivement, qu'elle avait donné lieu de croire, dès l'origine, que cet inconvenient dans la combustion des acides était purement accidentel et ne se reproduirait pas constamment dans la pratique. Le phénomène ne se montrait pas au moment même où la bougie était allumée, mais souvent plusieurs minutes après(1). De plus, la substance dont la mèche était formée, telle que le coton par exemple, était, dans l'intervalle occupé par la flamme. d'au-

<sup>(1) «</sup> Lorsque ces effets de combustion eurent été indiqués dans le hervet que nous primes en février 1825, nous fâmes invité à les produire devant le comité consultatif des urts et manufacturus. La bougie préparée à ret offset brâla trés-blas pendant un des urts et manufacturus. La bougie préparée à ret offset brâla trés-blas pendant un pré. La mine bougie allancée de nouveux bors de la précoccé et comité produisit tes pré. La mine bougie allancée de nouveux bors de la précoccé et comité produisit tes es offets décrits ci-desus.

tant moins noircie que la combustion de la matière grasse était moins vive à la base de cette flamme. Ces observations nous firent penser que pour favoriser cette combustion, il était nécessaire de détruire par un agent chimique la ténacité des fils dont la mêche était composée, et d'empêcher par ce moyen leur rapprochement, qui supprimait les intervalles capillaires. Nous fitmes aussi conduit à imbiber les mêches dans un acide

tel que l'acide sulfurique.

» On conçoit du reste facilement pourquoi il est nécessaire de charbonner ainsi la meche. Dans l'art de la saponification. le principe colorant inhérent à la partie huileuse du corps gras absorbe plus ou moins d'eau. Cette eau ainsi fixée dans les acides gras, forme un composé qui brûle avec émulsion en montant le long des fils de la mèche. Dès-lors, ces fils, dans la partie supérieure, n'étant pas entièrement imbibés, se rapprochent les uns des autres par l'effet de la chaleur, tant qu'ils conservent leur ténacité on cohésion. Mais si l'on détruit cette cohésion en les charbonnant rapidement sans altérer leur forme, leur resserrement des fibres charbonnées ne sera plus possible, et les canaux capillaires étant conservés, l'ascension du liquide n'epronyera plus d'obstacle. Cette prompte carbonisation de la mèche a lieu naturellement lorsqu'on allume une bougle, parce que la mèche est soumise d'abord à l'action de la chaleur sans être encore imbibée de liquide. C'est ce qui explique pourquoi, dans cette circonstance, les effets de combustion sont retardés. Elle est favorisée en partie par les tissus qui s'opposent d'ailleurs à un resserrement trop mégal des fils, le long de la partie de la mèche où s'opère la combustion.

Dans le tome 41 des brevets expirés, on trouve décrit le brevet que nous avons pris en 1825 pour la fabrication des bougies stéariques; on a expliqué dans une note insérée à la suite de ce brevet, à la rédaction de laquelle nous sommes étranger, les effets de l'imbibition de la mèche par un acide puissant, d'une manière tout-à-fait différente de celle que nous venons de présenter, et que nous avions adoptée dans notre brevet sans la développer. On admet que dans la confection des acides gras en bougies, il reste toujours quelques portions de savon non décomposées dans la fabrication, ou formées pendant les opérations subséquentes, et que la matière fondue, en obstruant la mèche, produit l'inconvénient signalé, auquel on remédie par un acide dont on imbibe les mèches. Cet acide décomposée au moment de la combustion le savon formé, et donnée

lieu à des sels qui ne s'opposent plus à l'ascension capillaire

de la substance grasse.

" Il est possible et même probable que les bougies d'acide stéarique retiennent quelques traces de bases salifiables qui contribuent au resserrement des fils de la mèche, et par consequent à leur destruction trop rapide, en formant une espèce de substance visqueuse; mais ce qui prouve que cet effet peut être produit par l'eau seule, c'est qu'il existe d'une manière plus ou moins prononcée dans la combustion des bougies de cire pure, et que pour le rendre très-sensible, il suffit de soumettre la cire blanche à l'action d'une ébullition prolongée sur l'eau avant de la façonner en bougies. Le même effet a lieu encore dans l'épuration des huiles grasses par l'acide sulfurique lorsqu'on dépasse la proportion indiquée pour cette épuration. ou qu'on laisse trop longtemps l'huile non éclaircie en contact avec l'eau qui a précipité l'acide. L'huile brûlée dans les lampes sèche la mèche, comme disent les fabricants. ce qui veut dire que les fils de la mèche resserrés par la combustion ne peuvent plus servir à l'ascension du liquide.

Lorsque l'eau seule produit cet effet de combustion, on ne peut admettre que l'acide dont on imbibe la mèche, agisse en décomposant quelques traces de savon. Mais l'expérience suivante prouve clairement que, même dans le cas où il existe quelques particules d'oxyde combinées avec le corps gras, on peut expliquer l'action de l'acide sulfurique par une simple

carbonisation de la mèche.

»()n dissout une quantité sensible de potasse caustique solide dans 2 ou 300 grammes d'acide stéarique, et l'on coule ensuite avec cet acide ainsi préparé, deux bougies, l'une avec une mèche ordinaire, l'autre sans mèche, mais creuse à l'intérieur, suivant l'axe, de manière à recevoir une mèche ordinaire asset longue pour sortir par l'un des bouts sur une certaine longueur. On expose cette partie de la mèche qui est en-dehors de la bougie, à l'action d'une flamme pour la charbonner complètement, et on la rentre promptement dans l'intérieur de la bougie en tirant la mèche par l'autre bout. De cette manière, les fils de la mèche sont charbonnés sans être désunis. Lorsqu'on allume ensuite les deux bougies, les résultats observés sont bien différents. La première, dont la mèche n'a pas été charbonnée, brûle avec tous les effets décrits précédemment portes au plus haut degré. La seconde brûle comme une bougie dont la mêche aurait reçu une préparation. On ne remarque

aucun resserrement dans la partie supérieure de cette mèche

encore moins aucun jet de lumière.

a On a substitué plus tard, dans la préparation des mèches, à l'acide sulfurique, divers acides, et en dernier lieu l'acide borique qu'ou emploie aujourd'hui généralement partout. Les acides faibles, ainsi que divers sels dont on pourrait faire usage, agissant d'une manière différente, mais qui a toujours pour but de s'opposer au resserrement des fils de la mèche, c'est en donnant à ces fils de la raideur et de la fixité, que ces diverses substances maintiennent les canaux capillaires, et permettent l'ascension de la matière en fusion. C'est en un moun apprêt donné aux fils de la mèche, et non une décomposition chimique opérée sur cette mèche, qui facilite la combustion.

» La courbure que prend la mèche tressée pendant la combustion est due à l'enlacement des brins de fils les uns dans les autres; mais au premier abord on ne voit pas très-bien comment l'inflexion se produit. En examinant attentivement la tresse à trois brins, par exemple, la plus simple de toutes, et celle dont on fait usage pour les mèches des bougies, on remarque que sur les deux faces les brins forment une série d'angles dont les côtés sont parallèles, et présentent dans l'une leurs sommets en bas comme des V, et dans l'autre leurs sommets en baut comme des V renversés (A). Dans cette dernière, si l'on considère les côtés parallèles à droite ou à gauche de l'axe, il est facile de voir qu'ils sont formés par deux brins dont le supérieur est croisé par l'inférieur ; tandis que sur l'autre face le brin supérieur s'enroule bien autour de l'inférieur, mais c'est en passant de l'autre côté de l'axe. Il en résulte qu'il est touta-fait indépendant du brin parallèle, qui est placé immédiatement au-dessous de lui, et qu'il ne peut tourner autour de ce brin, comme autour d'un point fixe. La mèche en brûlant doit donc, par le serrement des fils, produit à chaque croisement, s'incliner du côté où l'on remarque les V renverses.

Avant de procéder à la fonte et au moulage des acides, il y a encore une question d'une haute importance à résoudre.

Les acides stéarique et margarique, tels qu'on les obtient après l'opération dite épuration, présentent, quand on les emploie seuls à la fabrication des bougies stéariques, un grave inconvénient qui consiste en ce qu'ils sont très-friables et cassants, et que versés chauds, ils cristallisent dans les moules, ce qui, d'une part, fait que les bougies se rompent dans

ces mêmes moules, et de l'autre, que celles qui en sortent entières ont un aspect qui ne plaît pas et une surface qui ne prend pas ce poli qu'on y recherche et qu'on est dans l'habitude de leur donner. De plus, tout le monde sait qu'en brûlant, ces bougies d'acides purs forment, en coulant, des stalactites qui se courbent, se détachent de la bougie, tombeut à terre et constituent autant de pertes sur la matière destinée à l'éclairage.

Pour obvier à cet inconvient, on a proposé plusieurs

moyens.

D'abord on a coulé l'acide dans les moules des bougies à la plus basse température qu'il est possible ou à laquelle il conserve assez de fluidité pour le moulage. Ce moyen obvie en partie à la friabilité des acides qui deviennent ainsi moins cassants que si on les avait coulés à une plus haute température, et modifie aussi la cristallisation qui n's plus le temps nécessaire pour former ses cristaux; mais à ne fait pas disparaître entièrement les défauts signalés cidessus, et il est facile de reconnaître, à la simple vue et à l'essai, les bougies qui ont été coulées ainsi. Leur aspect est bequecoup plus cristallin, elles ont un poli moins parfait, et, lors de la combustion, elles forment, au moment où elles coulent, des stalactites qui s'en détachent très promptement en formant le crochet et tombent prasque aussitôt.

Le second moyen consiste à ajouter aux acides stéarique et margarique, au moment de la fonte, de la cire ordinaire. Cette addition de cire qu'on a portée, dans l'origine, de 25 à 33 pour 100, mais qu'on a réduit depuis à 10 et même à 5 pour cent, présente plusieurs avantages : d'abord, cette cire, en se solidifiant plus promptement que les acides stéarique et margarique, trouble leur cristallisation et par conséquent leur donne dans les moules un aspect plus mat et plus uniforme. En second lieu, elle diminue la friabilité de ces acides, de façon qu'ils ne se rompent plus dans les moules, que toutes les bougies en sortent entières, et enfin que les stalactites qui se forment lorsque la bougie vient à conler, restent adhérentes au corps et ne s'en détachent plus. Malheureusement, la cire est d'un prix élevé, et une addition de 10 pour 100 dans les bougies entraîne à des frais que les fabricants pressés par la concurrence cherchent à éviter, soit en en diminuant la dose, soit en la supprimant entièrement.

Enfin, il y a quelques années, on a fait usage, pour obvien

à l'état de friabilité des acides stéarique et margarique, et pour leur donner plus de cohésion et d'homogénéité, d'une substance dangereuse, l'acide arsénieux, que les règlements de police ont proscrite avec beaucoup de raison dans tous les pays, et dont l'emploi devait donner lieu à beaucoup d'inconvénients graves. La quantité d'acide arsénieux ainsi ajouté. ne s'élevait pas, dit-on, à plus de 1/1000 des acides; mais il paraît, d'après la déclaration de quelques fabricants anglais auxquels cette introduction d'acide arsénieux avait été suggérée par des industriels français, que pour 120 kilog, de bougies stéariques on employait 1 kilog. d'acide arsénieux. Pour melanger complètement cet acide minéral aux acides animaux et atteindre le but proposé, il fallait porter la température de ceux-ci de 85° à 90°, et brasser soigneusement jusqu'à ce que sa masse commence à se figer. La mèche était trempée dans de l'acide sulfurique concentré, et enfin ou ajoutait parfois un peu de gomme-gutte quand on voulait donner aux bougies stéariques l'apparence des bougies de cire. La similitude était encore rendue plus frappante par le ton opaque que l'arsenie donnait à l'acide stéarique, mais le toucher en était plus lisse et moins onctueux.

Un moyen vulgaire de distinguer, du reste, ces bougies stéariques arséniées, des bougies de cire et de blanc de baleine, consiste à les frotter avec l'extrémité d'un couteau d'ivoire. deux on trois fois de suite, en allant et en revenant; quand ce sont des bougies de cire ou de blanc de baleine, la matière acquiert plus de poli et d'éclat, tandis que les bougies stéariques, traitées de la même manière, perdent leur éclat, et deviennent mattes dans le point qu'on a frotté. De plus, la cassure d'une bougie stéarique faite avec vivacité, est trèsdifférente de celle d'une bougie de cire ou de blanc de baleine : celle de cire présente une suite d'anneaux concentriques réguliers on de lamelles circulaires autour de la mèche; celle de blanc de baleine ressemble à la cassure du camphre, tandis que les bougies stéariques arséniées offrent un aspect mammeloné, se réduisent aisément en poudre blanche avec l'ongle ou un corps aigu, et montrent, à la loupe, une foule de parti-

cules fines brillantes.

Nous n'appellerons pas davantage l'attention publique sur ces bougies stéariques arsénièes et sur les dangers de les emploi, parce que non-seulement, comme nous l'avous d'autorité administrative en a défendu partout la fabrica

mais en outre, parce qu'il n'y a pas aventage, et même en peut dire qu'il y a danger pour le fabricant à se servir d'accide arsénieux pour troubler la cristallisation des acides grat, et que la cire remplit très-bien ce but sans aueum des intenvénients attachés à l'emploi de la substance vénients attachés à l'emploi en partie par des moyens simples est

peu dispendieux.

Dans tous les cas, l'emploi de l'acide arsénieux présentait des inconvenients qui auraient, tôt ou tard, fait proscrire son introduction dans les bougies stéariques, indépendamment de ses propriétés vénéneuses; d'abord, c'est l'odeur alliacée que les bougies arséniées répandaient en brûlant, ensuite, malgré le brassage, l'acide arsénieux étant d'un poids spécifique différent de celui des acides gras, il en résultait qu'il se précipitait dans le coulsge et que les bougies en renfermaient bien davantage à leur extrémité supérieure qui est en bas pendant le moulage, qu'à leur partie inférieure qui est la dernière moulee, et cette différence était même si sensible, que ces bougies dégageaient des vapeurs arsénicales en assez grande abondance quand on les allumait, et n'avaient presque plus d'odeur et de propriétés vénéneuses lorsqu'elles étaient près d'être consumées. Le moyen était donc à la fois dangereux et imparfait.

Revenons maintenant à la fonte et au moulege des acides

blancs.

Pour mettre les acides solides et blancs en fusion, on se sertencore, pour éviter la coloration, dans certaines fabriques, de pots en grès qu'on chauffe au hain-marie afin d'éviter le ruptures et les pertes. Dans les fabriques les mieux organissées, on fait usage, pour le même objet et dans le même hat, d'une chaudière en cuivre plaquée d'argent. Cette chaudière, qui est à double fond et qu'on chauffe par le moyen de la vapeur, a été représentée en élévation et en coupe dans le figure 23 bis, Pl. I.

Cette opération, comme on le voit, ne présente anquise difficulté, et nous ne croyons pas, en consequence, devoir

nous en occuper davantage.

C'est au moment de la fonte des acides blancs qu'on ajonte la cire qui doit donner le mat aux bougies et troubler la cristallisation de la matière. La cire, avons-nous dis, a quand dans la proportion de 10 pour 100, quelquefuls moins quand cette substance est chère, et même on chirche, pur des bousses.

de main, et en saisissant bien le degre le plus convenable

pour couler, à suppléer à cette addition de cire.

Dès que les acides entrent en fusion, on passe souvent à travers un tanais de crin pour se débarrasser des impuretés, et on procède au moulage des bougies, ainsi que nous allons le décrire.

Dans cette opération, on coule les bougies dans des moules en alliage dont les proportions ont varié. On les a d'abord faits à parties égales, ou à peu près, de plomb et d'étain, mais l'expérience a démontré qu'on pouvait diminuer la proportion d'étain, qui les rendait alors trop dispendieux, et on a definitivement adopté celle de un tiers d'étain pour deux tiers de plomb. Ces moules sont légèrement coniques et ont la forme des bougies. La pointe qui forme le haut de la bougie ainsi que l'ouverture à la base sont renforcées par une petite virole en laiton afin qu'elles ne se détériorent pas par l'usage, et les moules sont terminés par un entonuoir on godet qui al capacité, ou à peu près, du moule, c'est-à-dire pouvant contenir la quantité de matière propre à mouler une hougie.

Avant de couler, il a fallu à l'avance découper les mèches, ce qui s'exècute facilement sur de petits dévidoirs ou des machines appropriées à cet objet. Ces mèches une fois déconpées, on en trempe un bout seulement dans de la pâte ou acide stéarique fondu provenant de déchets, afin de lier ainsi entre eux les fils de cette extrémité pour qu'ils ne se séparent pas et puissent recevoir et retenir à la partie supérieure une grosse épingle recourbée qu'on y enfonce transversalement.

Cela fait, on insère la meche dans le moule.

Pour insérer cette mèche dans le moule, on se sert d'un petit outil fait exprès, consistant en un fil-de-fer fourchu, portant à son extrémité un morceau de corne de forme elliptique, qui cache dans son intérieur la pointe fourchue du fil-de-fer et sert à régler la course de l'instrument dans l'intérieur du moule, sans rayer et endommager celui-ci. Ce fil-de-fer est attaché par son autre extrémité à un ressort à boudin dont la résistance est calculée pour que la pointe fourchue du fil-de-fer de l'outil ne puisse sortir avec la mèche que lorsque la garniture de corne a buté contre le fond du moule. On passe dans cette outil le bout de la mèche qui n'est pas apprété et on insère celle-ci en introduisant le toat dans l'entonnoir du moule; là, le ressort à boudin remplissant ses fonctions, porte la mèche jusqu'à la pointe du moule où on l'arrète par une

petite cheville de bois qu'on y enfonce asser fortement et qui la serre sur les parois de l'orifice. Cela fait, on ratire l'instrument, et la grosse épingle recourbée qu'on a passée dans l'extrémité apprétée de cette mèche sert, non-seulement, à l'autre bout, à la tenir tendue, mais de plus à la maintenir bien au centre du moule.

Une des qualités essentielles des mèches des bouries stésriques consistant à avoir leur extrémité en combustion non plus au centre obscur de la flamme, mais, par suite de l'inclinaison qu'elles prennent, à l'introduire dans la portion blanche de cette flamme, où cette extrémité y éprouve une combustion complète qui ne laisse plus que quelques résidus incinerés presqu'insignifiants, on conçoit que si, par suite d'une circonstance due au filage, à la réunion, à la qualité des fils de coton qui composent la mèche, au mode de fahrication de celle-ci, il arrivait que cette mèche penchat toujours du même côté pendant toute la durée de la combustien de la bougie, il en résulterait que celle-ci cesserait de formés le godet caractéristique des bonnes bougies stéariques; que la fasion de la matière serait plus rapide d'un côté que de l'autre, et par conséquent, que la bougie coulerait et formerait à son extrémité un bec de flûte. C'est pour obvier à cet inconvénient, qu'on est dans l'habitude, dans la plupart des fabriques, d'imprimer une légère torsion à la mèche, en faisant subir à l'épingle recourbée qui la maintient par le haut, deux ou trois révolutions aussitôt après qu'elle a été introduite dans le moule. A l'aide de cette torsion, la mèche, à mesure que la combustion fait des progrès, se courbe tour à tour vers tous les points de la périphérie de la bougie et y opère successivement une fusion égale de la matière.

Lorsque les mèches sont ainsi disposées et fixées au centre des moules, ceux-ci sont rangés huit par huit sur des plaques en fer-blanc perforées de trous pour les recevoir, et sur lesquelles leur évasement en entonnoir ou godet les tient suspendus, et ces plaques sont portées dans un chauffoir destiné à en élever la température. Ce chauffoir est formé de compartiments en tôle, recevant chacun une plaque de huit moules et plongeant dans un bain d'eau maintenn à tempé-

rature convenable par un jet de vapeur.

Les moules étant suffisamment chauds, on les amène près des pots ou de la chaudière de fonte, on suspend l'action de la vapeur, et quand on remarque que les acides commencent

à se figer, ou plutôt un commencement de solidification ou cristallisation sur les parois de la chaudière, on verse dans les moules, au moyen d'une pochette ou d'une écuelle qu'on a fait chauffer, et on les emplit jusqu'aux quatre cinquièmes de leur godet ou entonnoir, afin de former une masselotte destinée à remplir les vides qui se font au centre de la bougie par le retrait considérable qu'éprouve l'acide stéarique.

Le chauffage des moules est une opération indispensable. parce qu'autrement l'acide ne se moulerait pas aussi bien et que les bougies seraient plus difficiles à extraire des moules, mais la température ne doit pas dépasser 500 à 550, qui est celle strictement necessaire pour que la mèche soit parfaitement exempte d'humidité et que le moulage s'opère bien et à la plus basse température. Ce chauffage, d'ailleurs, a un autre avantage, c'est que l'acide étant versé dans les moules au moment où il est sur le point de cristalliser, cette cristallisation commençante est troublée, ce qui donne aux bougies moulées un aspect plus mat, moins lamelleux, et une apparence plus agréable. En moulant trop chaud, on s'exposerait, non-seulement à avoir des bougies cristallines, mais de plus un retrait bien plus considérable au centre de la bougie qu'on n'en a en suivant le procedé indiqué.

Enfin, le chauffage des moules a pour but de s'opposer à ce que les bougies se fendillent à leur surface et n'acquièrent un nombre infini de petites fissures qu'on aperçoit quand on les retire du moule, ou seulement quelques jours après leur

exposition à l'air.

La matière dont on se sert pour mouler n'est pas ordinairement puisée directement dans la chaudière; on la prend dans cette chaudière à l'aide d'un petit vase où on la laisse se refroidir jusqu'au point de cristalliser; puis, lorsque cette cristallisation commence à se montrer, on la détruit par l'agitation avant de remplir les moules.

Aussitôt que les bougies ont été coulées, c'est-à-dire le monlage opéré à la plus basse température possible, on enlève les plaques en fer-blanc qui portent les moules sur le chauffoir, et on dépose ceux-ci sur des tringles en bois disposées parallèlement les ques aux autres, de manière à présenter aux moules des coulisses sur les bords desquelles s'arrête leur godet ou partie renflée; et, deux ou trois heures après, temps suffisant pour le refroidissement, on peut retirer les bougies avec du sulfate de cuivre qu'on dissout dans une petite quantité d'eau et qu'on ajoute à l'acide en fusion. Il faut environ 225 grammes de sulfate de cuivre pour 100 kilogrammes d'acide gras.

La couleur verte des bougies s'obtient avec du vert-de-gris de première qualité, qu'on mélange comme pour le bleu d'ou-

tremer.

Toutes les bougies ainsi colorées ont l'inconvénient d'abord de couler et ensuite de répandre beaucoup de fumée; mais un défant qui doit en faire bannir l'emploi dans les circonstances ordinaires, c'est que la plupart d'eutre elles répandent des émanations insalubres dans l'intérieur des appartements et peuvent donner lieu à des accidents graves, qu'il vant mieux prévenir que d'avoir à combattre quand ils sont développés.

Nous avons fait représenter dans la figure 24, Pl. I, les di-

tails de l'appareil de moulage.

La figure 25 est le plan du même appareil.

m, moules en étain placés dans une espace vide n, mainenu à une douce température au moyen d'un bain d'eau e qui l'entoure de toutes parts.

p, tuyau de vapeur destiné à chauffer l'eau du bain.

Fig. 26. Détails d'un moule à bougies.

Fig. 27 et 28. Détails du bâti en bois sur lequel sont exposées les bougies afin de les blanchir.

Nous ne décrirons pas ici un très-grand nombre de procédés de moulage, qu'on pourrait appliquer à la fabrication des bougies d'acides gras concrets, et nous nous contenterons de donner la spécification d'un brevet pris à la date du 30 novembre 1847, par M. F. Allman, pour un nouveau mode de moulage et de fabrication des chandelles et des bougies et un mode perfectionné de fabrication de ces mêmes produits, de l'invention de M. Maudslay.

- Je me suis proposé d'abord, dit M. Allman, de fabriquer des chandelles à froid et avec des matières solides, ensuite de faire des chandelles avec une enveloppe ou robe en matières fines, remplie de matières d'une qualité inférieure, et enfia d'employer des fils métalliques pour fabriquer les chandelles à la baguette dans le but d'y adapter des mèches tordues.
- » Les matières propres à être employées à froid dans la fabrication des chandelles, sont : la cire, le spermaceti, la stéa-

rine, l'acide stéarique et des mélanges de ces matières; mais il faut avoir soin qu'il n'y ait ni oléine ni acide oléique présents, parce que ces corps empêcheraient les matières de devenir solides quand on les soumettrait à la pression.

. La figure 29, Pl. 2, est une section longitudinale de la

machine employée pour faire les chandelles à froid.

• Cette machine consiste en un cylindre a a, qui contient les matières grasses. Ce cylindre est pourvu d'un chapeau hémisphérique b, et enveloppé d'une chemise c, c: il est maintenu dans la position convenable pendant la fabrication des chandelles par des oreilles a', a' qui entrent dans des retraites verticales creusées dans la chemise c. Cette disposition permet d'enlever le cylindre quand il est vide, et de le remplir de nouveau de matière grasse.

Sur le chapeau b est fixé un tube à travers lequel on fait passer par pression la matière grasse, au moyen d'un piston e, afin de mouler la chandelle autour de la mèche f. Cette mèche est fournie par le dévidoir g; elle passe de là sur une poulie de renvoi h qui la guide dans son passage à travers un conduit percé dans le collet du cylindre a, et dans la barre ou pont i, d'où elle est introduite dans le tube d par l'ajutage co-

nique j.

- Le piston plein c est mis en action absolument de la même manière que celui d'une presse hydraulique ordinaire, c'estaddire en refoulant de l'eau dans la cavité cylindrique k par le tube ou conduit l. Lorsqu'on veut le ramener en arrière dans la retraite m, afin de pouvoir relever le cylindre a, pour le charger de nouveau, l'eau est évacuée par le passage n, et le piston ramené par le contre-poids o suspendu à une corde p, qui passe sur une poulie q (portée par un bâti ou des dispositions convenables), et qui s'attache à la tige r de ce piston. Sur l'extrémité de ce piston est établie une garniture, consistant en une rondelle amboutie d'acier s, fixée dessus par un anneau t chassé à chaud sur la rondelle. La pression qu'on exerce sur la matière grasse épanouissant la rondelle amboutie s, la presse sur la paroi du cylindre a de manière à former une garniture impermeable aux matières molles.
- A mesure que le cylindre continu de matière grasse avec la mèche au milieu est poussé en-dehors du tube d, il est découpé en pièces de longueur convenable pour faire des chandelles, et ou collette, c'est-à-dire qu'on forme le collet ou cause.

183 Ouvanista evrain theman arthing

mité conique de chacune de cas pièces, à l'aide de l'ayes représenté dans la figure 30.

Cet amargii consiste an deux conteaux courbes sinte mu charriot à l'extrémité de l'arbus «, qui tourne entre deux poupées au moyen d'une courrois embrassant la pendie »; la chaudelle est introduite par un trou peres dans la guida « et amenée entre les conteaux qui donnent à son extrémité la férme condenc qui constitue le callet.

Le figure 31 est une section d'un chapeu é qu'en applique sur le cylindre r de la figure 20 lorsqu'on veu little de

enveloppes ou robes pour les chandelles.

Dans ce cas on fixe une tige cylindrique a dans le paint is cette tige remplit prosque en entier le tofin d'et ne lattic qu'un espace envalaire étroit à travers lequel la matthre grand est poussée par l'action du piston qui la contraînt à prépare ainsi mes sepaie technique.

n Ge tu be de mestiere genere est coupé en yent des l'engantes connenciales, et chaque portien remplie d'une multipe phili malle et d'une qualité inférieure, en nicyes d'un appoint

qu'on a représenté dans la figure 3a.

a L'enveloppe on robe a est placée dans un tube é avec l'entréminé inférieure reposant sur le fond en étain c, qui est destiné à profiler le collet conique de la chandelle; la mèche qui s'élère du dévidoir et, passe en ceutre de cette enveloppe et est assajée en le bans e; le boîte f qui enteure le robe est ramplie d'assa incide, et les matiènes de qualité inférieure cette introduites à l'étest de facient dans sette robe. Lorsque le tent est refroid et solide, le bongie est minuée de l'apparell.

La figure 33 représents un mode d'application des fils métalliques à la fabriquies des houges plongues en à la ba-

guette.

" a, a sont des fils totalliques passent par des ouvertures, percées deux la heure 6 et maintenne par des vis de premier c, c, La mèche est d'abent passés sur une des vis e, pats des-ceul le long d'un des chtés de fil qui appareisent à este-vis, i ceutre deux uns ensoche pastiqués au bout de ce fil, remente, le long de l'autre côté, puis sur la vis e, ainei qu'en le voit en le long de l'autre côté, puis sur la vis e, ainei qu'en le voit en la le long de l'autre côté, puis sur la vis e, ainei qu'en, le voit en la B. De là cette mèche cet rejetée sur la vis enfrante, ets effe suit la même merche. Lorsque tone he fils en métal sant chargés de mèches, on, les fait tonnutes sur leur autien mangdaduel disque, d., pour tendopadillone, ainei-qu'en lè veit input, depurés présente le la manghale autre, pour les longes autres, passe plant de manghale autre, particules fils manghales autre, particules fils manghales autre, particules de contra contra contra le contra contr

La plongée des mèches dans la matière grasse en fusion nit à la manière ordinaire (la barre b étant suspendue deux bouts sur des pivots e), et lorsque les bougies sont mècs, les mèches sont coupées en appliquant un couteau ant les retraites f, f dans la barre b.

a conçoit aisement que si on vonlait appliquer qe procédé nieux à la fabrication des bougies d'acides gras concrets, ce pourrait pas opérerabsolument à froid, mais qu'il faut elever la température des acides et de l'appareil jusqu'à re les matières plastiques et propres à recevoir le mou-

pici maintenant le mode perfectionné de fabrication des les et des chandelles que vient de proposer M. Maudslay : Ce mode perfectionne de fabrication des bougies et des delles, qui est l'objet d'une patente prise en Angleterre octobre 1847, consiste à mouler ces bougies ou ces chans en faisant passer de force, par la pression, les acides le suit ou les autres substances de moulage dont on comles pièces, à travers des tuyaux maintenus à une basse érature, de manière que l'acide ou le suif qui est à l'état de quand il entre dans les tuyaux, s'y solidifie graduellet, ou bien y cristallise en partie dans son passage à travers ayaux, et enfin achève de se refroidir et de durcir quand introduit au sein d'une masse d'eau froide; le coton, pour er une mèche, avant été introduit dans l'acide ou le suif oment où la matière est sur le point de quitter les tuyaux vant d'acquerir toute la dureté.

On a proposé déjà divers autres moyens pour fabriquer des tes ou des chandelles par une pression continue qu'on ce sur les matières en faisant passer celles-ci à travers des les ou des tuyanx décrits ci-dessus; mais ce procédé na dique qu'aux matières à l'état froid et solide, et on a dejà contre lui quelques objections à cause de l'impossibilité on est, dans son exécution, de faire autre chose qu'une sion mécanique, ou d'agglomèrer ensemble les matériaux set solides, mais non pas de les lier et de leur donner homogénéité que la fusion seule peut leur procurer.

on a représenté dans les figures 51 à 54, pl. 2, la machine inée à réaliser le mode de fabrication des articles graslés suivant le procédé de M. Maudslay.

Figure 51, Elévation vue en coupe de la machine, suivant, que ab de la figure 53.

 Figure 52. Autre élévation vue aussi en coupe, suivi ligne cd, figure 53.

" Figure 53. Plan de l'appareil, suivant la ligne e, f et fi

\* Figure 54. Section horizontale, suivant la ligne g

gure 52.

» A est un vase clos, de forme cylindrique, ou une chat avec fond conique, et qui est destiné à contenir l'acis suif, ou toute autre matière ou composition qu'on veut sen état de fusion, et dont on doit fabriquer le corps bougie ou des chandelles. A<sup>3</sup> est un bloc cylindrique, pplusieurs piliers courts ppp, sur lesquels est montée la dière A. B, est un petit foyer ou fourneau qui sert à ch le vase A; et CC, des carneaux à travers lesquels la et l'air chauffés circulent hors le fond de la chaudière.

•On conçoit qu'on peut aussi chauffer cette chaudière à de la vapeur ou de l'eau chaude, cas auquel on n'a plus l du foyer ou fourneau B. Il y a en outre une cheminée née à évacuer les produits de la combustion, et qu'on en un point convenable des carneaux C, mais qu'on n

représentée dans les figures.

"I est un rafraîchissoir ou vase ouvert cylindrique, r d'eau froide, qui entoure le bloc cylindrique A et lui es centrique. Ce vase est de quelques centimètres plus ba ce bloc, et il se relie à la chaudière ou vase pour la fur placé au-dessus, par les barres QQ, assujetties par des

lons et des écrous.

Dest une pompe foulante avec piston plein, disposée a de la chaudière A, où elle est solidement boulonnée fond, et de plus maintenue par des tirants et des étais E faisant fonctionner cette pompe, soit à bras ou au moy tout autre moteur, la matière en fusion est élevée par le pape d'aspiration F dans le corps de pompe, puis, de là, lée par le piston à travers un tuyau de décharge G, conduit dans une boite H, immergée dans l'eau froid renferme le rafraîchissoir I. De cette boîte partent trois pentins L', L³, L³, qui sont plongés au sein de l'eau fro portent des robinets, au moyen desquels ils peuvent êtr ouverts pour livrer passage à la masse en fusion, ou bie on deux d'entre eux seulement, cette masse étant refisuivant le besoin, en une, deux ou trois colonnes distinct

 A l'extrémité m, auprès du point de décharge de ce serpentins, on a piqué sur chacun d'eux un petit tabe ie suivant un coude arrondi dans son point d'insermanière que son centre, à sa terminaison, se trouve ctement dans l'axe du serpentin. C'est à travers ce le descend la corde de coton on autre matière, destinée er la mèche de la bougie ou de la chandelle; cette se déroule sur trois dévidoirs O, O, O, montés sur des es attachées sur les côtés de la chaudière de fusion A. esure que la colonne de matière plastique est refoulée rs les tours du serpentin vers l'entonnoir de sortie N. veloppe et entraîne avec elle la corde ou mèche de n autre matière. En sortant de l'entonnoir M, la masse ue est déchargée dans une bache d'eau froide N, où elle pidit promptement et acquiert de la fermeté et une dustalline. Au moment même où elle acquiert cet état de é, elle est découpée de longueur convenable, soit à la soit par mécanique, puis on en façonne le collet du on allume la bougie ou la chandelle, et enfin on donne t requis pour le produit.

vantage que présente ce mode defabrication des bougies chandelles sur les moyens ordinaires, consiste dans la et la rapidité du travail, l'économie de la main-d'œu-'application aux usages généraux, et surtout pour opémoulages sur le lieu même de production des matières res, la machine étant légère, portative, d'une manœuvre

et peu susceptible de se déranger.

nombre des serpentins dans chaque appareil doit toutre dans une proportion convenable avec les dimensions nachine, et plus spécialement avec celle de la pompe tion, et, quoiqu'on en ait indiqué trois dans les figures, un nombre moyen assez convenable, on peut bien ne n tenir là et augmenter le nombre à volonté.

n peut également fabriquer des bougies de cire avec nême machine et par les mêmes moyens que ceux déi-dessus. Mais, dans ce cas, les tuyaux n'ont pas besoin r un aussi long parcours, et on peut en diminuer la

or. .

Maudslay a fait aussi remarquer que sa machine, avec nes modifications, pourrait très-bien s'appliquer au ge d'autres matières plastiques en fusion, telles, par le, que les divers produits de l'art du confiseur; mais au lieu de plonger dans l'eau froide, comme on l'a disemment, on recevrait à la sortie des tuyaux ou moules

sur des bandes sans fin de tissu de coton, de gaze métallique, ou de toute autre substance, suivant qu'on le jugerait convenable, ou que l'exigerait le produit.

## SECTION X.

#### BLANCHIMENT DES BOUGIES,

Les bougies qui ont été moulées avec les acides concrets blancs sont elles-mêmes ordinairement blanches, Toutefois on remarque encore souvent un léger reflet jaunâtre ou brun qu'il s'agit de faire disparaître. Ce reflet provient évidemment de la suroxygénation d'une petite portion d'acide oléique qui s'est opérée dans les opérations premières de la fabrication et qui a donné lieu à une matière colorée que les lavages et la pression n'ont pu entraîner, et qui se trouve mélangée avec les acides concrets.

Pour détruire cette coloration, on a eu l'idée qu'on pourrait pent-être appliquer aussi avec succès, dans ce cas, un procèdé qui réussit très-bien quand il s'agit de blanchir des matières végétales colorées, c'est-à-dire par le secours du rorage et de l'exposition à l'influence des rayons solaires. D'un autre coté, on savait aussi qu'il est des matières d'origine animale, la cire par exemple, qu'on parvient, par l'intervention de l'humidité et de la lumière, à débarrasser du corps colorant jaune qui la salit. Cette application d'un procédé connu aux acides gras concrets a parfaitement réussi et est aujourd'hui généralement en usage.

Des fabricants d'acide stéarique qui le livrent en pains au commerce, sont donc dans l'usage, aussitôt après son extraction, de l'exposer quelques jours à la rosée et au soleil pour le blanchir et lui donner un aspect plus marchand. Il en est de même des bougies quand elles ont été moulées, rognées et estampillées. Cette opération achève de leur donner une blancheur éclatante, et il paraîtrait même qu'elle présente quelque avantage pour le fabricant, en ce que l'acide, en s'hydratant davantage, gagne un peu en poids, en même temps qu'il

blanchit.

Bien entendu que cette exposition à la rosée et à la lumière doit se faire sur une aire, une terrasse, une plate-forme ou autre localité propre et bien placée, où les bougies ne soient pas exposées à recevoir les émanations des cheminées, les molécules charbonneuses qui s'en échappent, ou toute autre

impureté qui en ternirait la blancheur et pourrait adhérer à leur surface; et que quand le temps est couvert et pluvieux, on n'expose ni les acides, ni les bougies à l'air libre.

La difficulté d'avoir en tout temps de la rosée et de la lumière pour le blanchiment des acides et des bougies ou d'établir un atelier ou un local bien approprié à cet objet, a fait songer depuis longtemps à essayer, pour le même objet, les nombreux procédés qu'on a proposés depuis quelque temps pour le blanchiment de la cire, tels que l'emploi du chlore, de l'acide chlorhydrique, le chlorure de chaux, la vapeur d'eau bouillante, l'acide nitrique, etc. Mais ces procédés, dont le succès n'est pas toujours certain, donnent lieu à des manipulations parfois assez multipliées, et, de plus, comme ils introduisent presque toujours dans les acides presque purs des substances étrangères et même nuisibles, ils ont été abandonnés avec raison, et on en est revenu, comme pour la cire, au blanchiment à la rosée et à la lumière, qui est bien plus simple et donne des résultats plus sûrs et plus satisfaisants.

Dans le courant de l'année 1840, MM. Tresca et Eboli, fabricants de bougies stéariques, ont adressé à l'Académie des Sciences une note sur le blanchiment de ces produits, que nous

rapporterons ici en son entier.

de M. Chevreul, sur la théorie des couleurs complémentaires, l'un de nons a pensé qu'il pourrait tirer parti de cette théorie pour détruire dans l'acide stéarique le ton jaunâtre qu'il doit à la présence d'une certaine quantité d'acide oléique qu'il retient toujours.

 Vers la fin de 1838, nous avons essayé d'introduire ce perfectionnement dans notre fabrication, et successivement nous avons fait usage de la plupart des matières colorantes dont le mélange pouvait nous fournir le bleu-violet dont nous

avions besoin pour atteindre notre but.

• Toujours cette addition a rendu le blancheur de notre bougie plus éclatante; l'indigo seul nous a présenté une exception, qui doit sans doute être attribuée à une action chimique que les acides gras exerçaient sur lui, La couleur que nous avous préférée, est un mélange de carmin et de bleu de Prusse, ou mieux encore le bleu cobalt ou l'outremer. Ca procèdé, qui, dans le principe, avait présenté quelques difficultés d'exécution, reçoit chez nous, depuis plus de neuf mois, une application facile et journalière. des produits tres toute voult appliques es memo principes qu'une telest grise très promoneles au hell du billet que l'est

obtient avec des matières plus belles.

vitous avens ethetete, dans les derniers temps; un les que prove qu'il peut existée entre des comps colores considerations que les rémais de cette manière, une sorte de commisson qui les rend éthecim plus faibles. Cortains color expellements que les rend éthecim plus faibles. Cortains color expellement des partiers de la letration à l'air, deviantent répéraisent fapidistriffe; par leur expectation à l'air, deviantent réséraisent fapidistriffe; par leur expectation à l'air, deviantent réséraisent fapidistriffe conventible pour qu'il y ait néerialisation de competit tandis que si la lemites agasits sur l'orientette, qui en seculi stoire, elle détruires dans le métange la portion de colorier ton qui est due à ceste mattère colorante et désolors ambientait au vert les bougées naturellement jauntitres, qui aurainté eté colorése pur de bésu de Prusse et de l'orientette.

## SECTION XI.

#### POLARLAGE BY PLIARE DIS BODGISS.

Les dernières façons qu'on fait subir aux bougles après qu'elles ont eté blanchies à la rosés et au soleil, est le polis-

sage et le pliage.

Le polissage se donne en frottant vivement la bougie avec une étoffe de laine, ou un morceau de drap, ou une fianelle qu'on humecte de temps à autre avec un peu d'eau-de-vie. L'ammoniaque liquide et étendu proçure aussi un asses beau poli aux bougies; mais il serait possible qu'il ne se conservat pas aussi longtemps que celui avec l'eau-de-vie ou alcool étendu, et que le stéarate ou margarate d'ammoniaque, qui se forme ainsi à la surface, n'influât sur le brillant et l'éclat du produit.

Un trouve dans le tome 66 des brevets d'invention expirés, page 386, pl. 31, la description et la figure d'une machine à frotter et polir les bougies, de l'invention de M. F. Daviron, le solit on comprendra aisément la structure et le jeu.

o On pose les bougies sur une planche inclinée, où elles par rétenues par une paroi antérieure qui laisse entre elle il le bas du plan incliné, une coulisse ou un intervalle de la sitiention d'une bougie, coulisse par laquelle chacune de celles-ci vient entrer pour tombér successivement sur la laboration.

Cette table à polir est une planche horizontale ayant pour largeur la longueur de la bougie; au-dessus de chacun de ses bords passe une chaîne plate sans fin, disposée comme une chaîne de barillet de montre, mais où les broches qui servent à assembler les maillons font saillie en-dessus de 12 à 15 millimètres (6 lignes). Il résulte de cette disposition d'abord que chaque bougie, à mesure qu'elle tombe du plan incliné sur la table, se trouve prise par chacun de ses bouts sons un des maillons de la chaîne sans fin et entre les deux broches de deux maillons consécutifs; et, en second lieu, qu'à mesure que les chaînes cheminent, non-seulement elles entraînent les bougies avec elles, mais de plus les font rouler sur leur axe pour présenter successivement toute leur circonférence à l'action d'un rouleau frotteur agissant horizontalement.

• Ce rouleau ou frotteur est garni d'étoffe et placé aussi en travers des bougies. Il est animé d'un mouvement de va-etvient horizontal au moyen de deux bielles attachées à ses extrémités, et de deux manivelles portées par un afbre qu'on fait tourner à la main ou mécaniquement, sans pour cela qu'il tourne sur son axe. Ce frotteur peut être rond ou méplat.

L'arbre à manivelles porte aussi deux vis sans fin qui commandent chacane un arbre secondaire sur lequel est calé un tambour portant sur sa circonférence deux séries de trous à égale distance, dans lesquelles s'engagent les broches des chaînes sans fin de manière à les faire marcher à mesure que ces tambours tournent eux-mêmes, avec une lenteur suffisante pour donner au frotteur le temps de polir la bougie.

• En sortant de dessous le frotteur, la bougie se présente sous une roue horizontale garnie d'étoffe, et d'un grand diamêtre; mais ce moyen ne s'emploie que lorsqu'on veut mar-

cher vite et faire beaucoup.

"Pour frotter la tête de la bougie, dans le système de M. Daviron, on monte, sur un arbre de tour, plusieurs lames ayant la forme qui convient à cette tête; deux de ces lames sont coupantes, la troisième est garnie d'étoffe et sert à frotter pour rendre la bougie aussi polie et aussi belle qu'il est possible. "

Le pliage consiste le plus généralement à réunir les bougies de cinq en cinq pour en former des paquets qui pèsent à peu près 172 kilogramme (1 livre) qu'on livre ainsi à la consommation. Pour opérer ce pliage, on commence par réunir trois bougies, sur lesquelles on en pose deux autres, et à les assajétir en haut et en bas en les liant avec un petit lacet sous lequel. on a prédiablement passé une bande de papier de conleur. Ensuite on enveloppe le tout dans un autre gros papier bleu on d'ane sière couleur, qu'on a doublé intérieurement avec un papier de sole; on ferme le paquet, ou le ficelle et ou le livre au commerce. Sur le papier de ce paquet on a ordinairement collé une bande de papier qui indique le nom adopté pour la bougle, celui du fabricant, la marque, estampille et autres renseignements propres à faire reconnaître l'origine et la qualité du produit.

Ot, tous les fabricants de bougies sont généralement d'accord que les frais de fabrication de 100 kilogr. (200 livres) de bougies de première qualité sont de 20 centimes par kilogramme 2 (livres), on de 20 francs les 100 kilogrammes (200 livres), mèches, papier et ficelle compris, ci

Total des frais. . . 280

D'où il résulte que le hilogramme de hougies d'acide que revient au fabricant à 2 francs 80 cent.; et le liftagrammieus vendant, pour les premières qualités, et en détail, su ptabliq. 3 francs 20 cent., on voit dans quelles limites étroites le fabricant se trouve resserré anjourd'hui dans la production de cet article, et combien la consurrence a rendu les hémélies minimes et incertains.

### SECTION XII.

#### DES BOUGIES DIAPHANES.

Depuis l'extension qu'a prise la fabrication des houghs dites stéariques, on a cherché à rendre ces boughes trainparentes ou diaphanes, sinon comme celles qui parente d'
dernier nom, et dont la matière essentielle est le fithes de 
balleine, du moins comme les boughes de cire, et auth à the 
donner l'aspect de celles-ci, au toucher et à la vue.
L'acide stéarique une fois produit, on conçoit, en le res

ompte de sa composition, que pour le traiter chimint à l'effet de lui donner de la transparence, les s sont renfermés dans un cercle restreint; encore ce n'a-t-il présenté, jusqu'à ce jour, que des moyens in-

nts ou plutôt inefficaces.

s avoir étudié et analysé l'acide stéarique, soit senl . rsqu'il est mélé à d'autres matières, M. L. A. Boilot a qu'il ne s'agissait pas, pour composer des bougies transes, de chercher à changer, à modifier ses principes conts, par des agents qui le dénatureraient, mais bien de biner avec d'autres, non-seulement à l'état mécanique. ncore par un traitement rationnel , c'est-à-dire en rapvec le résultat qu'on voudrait produire, et au surplus, itation de ce qui se pratique à l'égard des bougies de est-à-dire qu'il a en l'idée, ainsi qu'il l'a formulé dans ification d'un brevet de 15 ans qu'il a pris à cet effet novembre 1843, mais déchu par ordonnance royale du embre 1845 :

e mélanger à l'acide stéarique une certaine proportion

e traiter ensuite ce mélange, à l'égard de la fabricaes bougies, comme il se comporte pour les bougies de

e double base une fois donnée, M. Boilot dit avoir reé quelles seraient les proportions de cire qui, tout en nt l'effet cherché, n'augmenteraient pas d'une maensible le prix de l'acide stéarique rendu ainsi transbien que dans cet état il acquière nécessairement une plus élevée que celui fabriqué communément. Cette tion , suivant lui , doit varier entre 10 et 12 pour 100. produit sur le prix ordinaire de revient de l'acide stéaune augmentation d'environ 35 ou 40 centimes kilogramme. Mais on concoit que la proportion inne saurait être immuable : à 5 pour 100, l'acide ue est moins transparent; à 15, il l'est davantage; ce dernier chiffre paraît superflu, l'autre est insuffisant utter avec succès contre la bougie de cire : on ne peut xer un terme moyen en chiffres, qu'après des expérepétées et une fabrication suivienque paut ameren en gard du mode de confection des hougies par me lacide stearique et de cire, l'auteur, a fait remarque une influence marquée sur le résultat. En eff

l'on procédait comme on le fait pour la confection des bougies stéariques, le mélange des molécules de la cire, avec celles de l'acide stéarique, ne produirait pas le résultat qu'on obtient en faisant le mélange ordinaire de la cire, c'est-àdire à l'état chaud, par opposition à l'état froid où est l'acide stéarique dans la fabrication des bougies stéariques, car la température peut être plus basse que celle à laquelle est la cire, dans la fabrication des bougies.

M. Boilot n'a pu d'abord se rendre compte que de l'action mécanique ou moléculaire, qui a présidé à la nature de ses expériences, et qui a amené le résultat cherché. Il est parti de l'idée d'écarter les molécules de l'acide stéarique, dont l'agglomération produit l'opacité, et d'introduire parmi elles d'autres molécules, qui, tant par elles-mêmes que par cel écartement, produiraient la transparence de la matière.

Quant à la réaction chimique de la cire sur l'acide stéarique, elle n'a paru être que secondaire, ce que semble avoir démontré le fait même de la fabrication, qui exige l'application à la confection de cette espèce de bougie, appelée cérophane, des procédés employés pour la confection des

bougies de cire.

Bien que, à l'égard des autres manutentions, on puisse employer toute espèce de manipulations propres à l'une et à l'autre fabrication, il est bon cependant d'observer que le mode qui, à l'origine, a paru préférable, consiste à fabriquer d'abord l'acide stéarique par les moyens connus, puis à y mêler de la cire en pain, pareille à celle qu'on emploie pour la confection des bougies de cire, dans la proportion déterminée par la qualité ou la transparence qu'on veut donner à la bougie cérophane; on fait fondre le tout ensemble et on procède ensuite comme s'il s'agissait de fabriquer des bougies faits entièrement avec la cire.

Dans un premier brevet d'addition et de perfectionnement, pris le 27 mars 1844, M. Boilot a ajouté que les expériences auxquelles il s'est livré postérieurement à la prise de son brevet principal, lui ont permis de déterminer la proportion de cire la plus convenable, soit par rapport à la transparence et l'aspect de cire à donner à la bougie, soit à l'égard du pris de revient. Une proportion de ro pour 100 de cire, mélangée à l'acide stéarique, donne, d'après lui, à celui-cz, une transparence et un aspect de cire qu'on avait vainement chérolié jusqu'alors à obtenir; que cette proportion était

ente pour remplir le but cherché, et que, bien qu'en entant cette proportion, la bougie fût plus transparente en aspect se rapprochant davantage de la cire, il fallait ter à un terme qui n'influât pas trop sur le prix de , tout en produisant le même effet.

is , il ne suffisait pas d'avoir eu l'idée de mélanger de la l'acide stéarique ; car ce mélange avait dejà été fait, et dans la proportion de 6 pour 100 : on croyait que addition de cire était nécessaire pour le coulage; mais ait bientôt reconnu des inconvenients qui avaient fait ner le moyen de remplacer cette substance, soit en tant des changements dans la fabrication, soit à l'égard itement de l'acide stéarique, soit enfin relativement au e et au brassage continus de la matière. On a donc onné l'emploi de la cire concurremment avec l'acide que, parce qu'en définitive on n'en retirait aucun at avantageux, et que le boat principal de la fabrication ougies stéariques étant de les faire blanches, il n'était nécessaire d'y mettre une grande proportion de cire, qui, re, par suite de la basse température à laquelle l'acide que doit être coulé, ne s'har monisait pas avec elle dans la ention de la matière. C'est au surplus ce qui est généent connu dans la fabrication des bougies stéariques : e qui ne l'était pas autant, c'était le moyen de rendre agie stéarique transparente, avec l'aspect de la cire, et a augmenter le prix d'une manière sensible.

produit nouveau quant à sa transparence et à son mode prication, mais ayant cependant de l'analogie avec un mode de fabrication des bougies stéariques, relatit à une certaine proportion de cire qu'on y fait entrer un autre objet, et dans un autre but, devait donc listingué de celui qu'on avait fait jusqu'alors.

ativement à ce mode de fabrication, voici celui auquel arrêté M. Boilot. Le mélange, dans la chaudière, de stérarique avec la cire étant opéré dans la proportion de (soit 8 à 12 pour 100, et plus spécialement, 10 100), on soumet ce mélange à l'action de la chaleur sain-marie, pendant un quart-d'heure ou une demenyiron, temps suffisant pour que les matières soient ement fondaes : alors , su lieu de brasser ou de les au coulage en haute température, on abaisse celle-ce etant l'action du feu et en laissant retroidir un pou la

matière, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on voie se former à sa surface une espèce d'auréole, ce qui indique, non-seulemem que les matières sont dans un état respectif de mélange propre à l'opération du coulage, mais encore que le tout a acquis le degré convenable de température nécessaire à ce coulage.

On aura eu bien soin de ne pas remuer le mélange, et encore moins de le brasser, comme on le fait à l'égard de l'acide stéarique, et comme on le pratique pour le mélange ancien de cire et d'acide; sans quoi on obtiendrait un résultat analogue, c'est-à-dire une bougie opaque, n'ayant aucune des conditions voulues pour ressembler aux bougies de cire.

Ainsi, le coulage en moule se fait comme pour les bougies d'acide stéarique pur, ou pour les bougies d'acide stéarique avec addition de cire qu'on y mélange par le brassage; seulement ici, ce coulage s'effectue avec assez de précaution, pour éviter de remuer le mélange contenu dans la chaudière. La fabrication des bougies cérophanes ressemble donc, en certains points, à celle des bougies de cire, c'est-à-dire pour la conduite de la fusion qu'ou ne brasse pas, et pour la température, qui, au lieu de s'établir ou de se maintenir à un certain degré par le brassage, comme cela a lieu pour les bougies faites jusqu'à présent, avec ou sans addition de cire, présente un degré de chaleur propre au mélange, et qui se conserve comme celle de la cire.

La chaleur des moules doit être analogue à celle de la matière, quoique cependant plutôt inférieure, et s'il arrive un coup de feu trop vif pour l'acide stéarique, mêlé avec la cire, ou une température trop élevée, il n'en résulte qu'une coloration légèrement jaunâtre, se rapprochant de la couleur de la cire, couleur qui, au surplus, disparaît à l'air, ou par

l'influence de la lumière.

Les bougies cérophanes n'ont besoin, pour être brillantes et polies, que d'être frottées avec un linge de laîne, sans l'emploi d'ancun des autres agents employés pour polir les bou-

gies stéariques ordinaires.

L'expérience a démontré que les bougies d'acide stéarique non brassé avaient un grain moins serré que celles brassees, toutes proportions étant égales d'ailleurs; que l'odeur de soif était bien moins sensible que dans ces dernières, et que l'intensité de lumière était aussi plus grande.

Le procédé de M. Boilot pouvait donc être considéré

comme nouveau, et de plus comme constituant un genre de fabrication spéciale. En effet, le brassage étant, dans la confection des bougies stéariques, une des conditions de la fabrication actuelle, le mélange pur et simple de la cire avec l'acide stéarique, sans procéder au brassage, c'est-à-dire en hissant la matière dans un état analogue à la cire, soit comme manutention, soit comme température, donnait à cette fabrication un caractère particulier, qui le faisait tenir à la fois et de la fabrication ordinaire des bougies stéariques, et de la fabrication des bougies de cire, en empruntant à chacune d'elles ce qui était nécessaire pour arriver à ce nouveau genre de produit.

Dans un second brevet d'addition et de perfectionnement, pris le 1<sup>er</sup> avril 1845, M. Boilot ajoute aussi qu'il a reconnu que quelques corps gras d'origine végétale, tels que la cire végétale, qu'on alliait à l'acide stéarique, avec l'emploi d'un troisième corps, d'origine animale, tel que le suif, principalement celui de mouton, dans les proportions ci-après indiques, composaient une matière très-propre à la fabrication de bougies dont la beauté et la qualité ne laissent rien à

désirer.

Les proportions à observer dans l'emploi des trois substances indiquées pour obtenir la matière ci-dessus, varient suivant la beauté et la qualité que l'on veut donner à la matière: par exemple, pour composer avec ces trois corps un poids de 50 kilog. de cette composition, on pourra prendre depuis 2 kilog. 172 jusqu'à 17 kilog. 172 de cire végétale, et depuis 1 kilog. 172 jusqu'à 10 kilog. 172 de suif, et le surplus de ce poids pour faire 50 kilog. sera de l'acide stéarique.

On se sert aussi du suif pour atténuer la trop grande dureté de la cire végétale, et moins on voudra que la matière soit

sèche ou dure, plus il faudra ajouter de suif.

La fabrication des bougies avec cette nouvelle matière, a lieu en faisant fondre le tout ensemble à petit feu, si l'on n'emploie pas la vapeur, qui doit avoir, dans tous les cas, la préférence sur les autres moyens de chauffage, puis en coulant les bougies d'après les indications données ci-dessus pour les bougies d'acide stéarique mélangées mécaniquement de cire.

# INVESTOR II.

# TERES GRASSES

occupé, dans la première partie, es en charal, nous sommes entré dans des détails porticuliers sur colles d'origine végétale, et parmi ces dernières, il att est deux, sevoir: l'huile de palme et l'huile de neix de coca, qui neus ent para mériter le plus d'attention, parce qu'elles fourniment des matières, telles que la palmine et a cocinine, en des acides gras concrets, comme les acides palmitique et cecinique, qu'en peut appliquer à la fabrication des bougies d'acide par en de composition. Nous ne reviendrons donc pas ici sur les caractères de ces substances, et nons ajouterous que les procédés de saponification par la chaux, étant, à fort peu près, les mones que ceux indiqués et décrits pour le traitement des matières grasses d'origine animale, nous aurons pen de chese à ajouter à ce que nous avons déjà dit sur ce sujet; seulement nous nous réservons de revenir sar la conversion de l'huile de palme et de l'huile de noix de coco, en matières propres à l'éclairage, dans le chapitre suivant, où nous nous occuperons de procédés de conversion autres que celui de la saponification par la chaux, ou de la combinaison de ce procédé avec d'antres que nous n'avent pas encore décrits.

L'huile de palme, telle qu'elle arrive en Europe, est en 🐠 néral une matière colorée en jaune orangé qui a besoin, pe donner de l'acide palmitique pur et d'une grande blanche d'être soumise à une opération de décoloration. On a proposé pour cela plusieurs precédés, et nous allons faire connaître ceux qui nous ont para propres à fournir les meilleurs té-

sultats.

Quand on fond l'huile de palme avec de l'acide asotique étendu ou une dissolution d'azotate de potasse, à laquelle es ajoute un peu d'acide sulfurique, l'huile se décolore asses promptement; mais la coloration reparaît quand ou sature par les alcalis.

L'acide sulfurique employé à la dose de 4 pour ope et brassé avec l'huile fondue, la purifie comme les autres huiles. C'est M. Michaelis qui a propose le premier de la blanchir

en employant l'acide sulfurique et le peroxyde de manganèse,

c'est-à-dire par un dégagement d'oxygène. Pour cela il mélanga à l'huile de palme fondue 1716 de manganèse en poudre fine, ajoute au mélange la moitié de son poids d'eau bouillante et y fait couler avec précaution 1732 du poids de l'huile d'acide sulfurique concentré, et agite fortement. La matière grasso concrète est verdâtre, mais exposée pendant quelque temps à l'air et à la lumière, elle devient blanche.

M. Zier a aussi le premier fait l'observation que l'huile de palme qu'on fait couler avec lenteur sur une plaque en métal chauffée se décolorait et se transformait, avec absorption de l'oxygène de l'air et dégagement d'une vapeur à odeur forte, en une matière grasse limpide et blanche. Ce procédé a été depuis appliqué en grand en Angleterre, ainsi que nous

l'expliquerons plus bas.

M. Watt aîné avait aussi proposé, il y a une douzaine d'années, un moyen prompt, mais dispendieux, de décoloration, qui consistait dans l'emploi du chromate double de potasse et d'un acide minéral concentré. Ce moyen n'était pas manufacturier, il l'a remplacé depuis par l'acide chromique qui a en plus de succès, et sur lequel il vient de donner les

renseignements suivants :

"L'acide chromique est devenu, depuis quelques années, un agent fort important dans le blanchiment de divers articles et en particulier du suif et des huiles, et plus spécialement de l'huile de palme. Les meilleurs moyens pour en faire l'application, puis, pour le revivifier de manière à pouvoir l'employer de nouveau et économiser les frais du bichromate de potasse toutes les fois qu'on a besoin d'acide chromique ne peuveut donc manquer d'être très-avantageux pour tous ceux qui consomment de grandes quantités de cet article.

If y a douze ans environ, à la suite de nombreuses expériences et d'études persévérantes, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'agent plus efficace pour blanchir les suifs impurs, bruns, et d'une odeur repoussante, ainsi que les huiles fortement colorées et en particulier les huiles de palme, de lin et de navette, que l'acide chromique. Tous mes efforts s'étant donc dès-lors concentrés sur les moyens d'obtenir cet acide de la manière la plus économique et suffisamment pur pour le but proposé, et le bichromate de potasse ou chromate rouge a été la combinaison par la décomposition de laquelle j'ai obtenu cet acide de la manière suivante.

Pour blanchir un demi-tonneau (500 kiloge.) de suit

brun ou d'huiles fortement colorées, il faut de 2 1/2 à ! grammes de bichromate de potasse ; pour décomposer c et mettre l'acide chromique en liberté, on opère de la

nière suivante :

" Le bichromate de potasse, bien concassé, est inti dans un vase en terre, en bois ou en plomb (mais no en fer, attendu que les acides réagiraient sur lui), et on dessus environ quatre fois autant d'eau bouillante. On soigneusement, puis ensuite on introduit, avec les prèca nécessaires, 1 1/2 kilogr. d'acide sulfurique ordinair chaque kilogr. de bichromate, et on agite de nouveau ju ce que tout le sel soit dissous. Ce liquide est l'acide chro mélangé à du sulfate de potasse et un excès d'acide su que libre qui contribue notablement à faciliter le bla ment.

" L'opération suivante consiste à introduire cette li dans le suif ou l'huile qu'on a fait fondre préalableme déposer complètement toutes les matières étrangères ani ou végétales. Lorsque ce suif est descendu à la tempé de 54º à 55º cent., on l'introduit dans une cuve en bois capacité suffisante pour en contenir un demi-tonneau e ser encore assez de place pour pouvoir brasser. Aussité le mélange liquide d'acide chromique, préparé comme il dit ci-dessus, est verse dans le suif ou dans l'huile. brasser vigoureusement jusqu'à ce que toute coloration disparaisse et qu'elle soit remplacée par un vert i d'herbe.

" L'opération du blanchiment est alors terminée; on sur le mélange quatre seaux environ d'eau bouillan on recommence aussitot à brasser pendant eing minute abandonne alors le tout au repos pendant deux heur bout desquelles la matière est devenue parfaitement bl

et propre à diverses applications industrielles.

» Nous étions auparavant dans l'usage d'ajouter 2 à kilogr. d'acide chlorhydrique au composé; mais mon Ch. Watt jeune, de la grande fabrique de MM: Hawes, s apercu que cette addition augmentait les manipulations dépense, sans procurer un bénéfice bien réel, on a sup cette addition et employé uniquement l'acide sulfurique la décomposition du bichromate de potasse.

" La dépense pour blanchir un tonneau (1000 ) d'huile de qualité inférieure ou d'huile fortement color d'environ 24 fr., en Augleterre, il était, par conséquent, nêcessaire de trouver les moyens d'économiser l'acide chromique,

\* A cet effet, je convertissais, il y a quelques années encore, l'oxyde renfermé dans la liqueur verte qui reste après le blanchiment, en chromate de plomb; mais on a trouvé alors que cet article devénait tellement abondant, que tous ceux qui employaient des quantités notables d'acide chromique se trouvaient obligés de se livrer à une autre branche de commerce tout-à-fait étrangère à leurs occupations habituelles, et en conséquence, mon trère ent l'idée de convertir en chromate de chaux qui est également efficace quand on s'applique au blanchiment et beaucoup moins dispendieux. Voici quel

est son procédé :

. La liqueur verte qui reste après que le suif ou l'huile blanchis ont été décantés, est introduite dans une autre cuve où on l'étend avec de l'eau. Alors, on y verse peu à peu de la chaux amenée à la consistance d'une crème épaisse, jusqu'à ce que tout l'acide sulfurique soit, à peu de chose près, saturé; la liqueur claire est alors décantée dans une autre cuve, et c'est dans cette liqueur qu'on introduit de nouveau, graduellement et avec précaution, de la crème de chaux jusqu'à ce que tout l'oxyde vert (pulvérulent) soit précipité et que la iqueur soit claire et incolore. La liqueur étant de nouveau décantée, on verse de l'eau sur le précipité, et, après un temps de repos, on décante de nouveau, et on ajoute encore de nouvelle eau pour laver le précipité. Ce dernier est enfin séché. puis déposé sur une plaque en fer, et chauffé au rouge en agitant fréquemment. Le résidu perd peu à peu sa conleur verte et passe à l'état d'une poudre jaune, qui est le chromate de chaux, lequel, lorsqu'on le décompose par l'acide sulfurique en quantité suffisante pour qu'il y ait une petite quantité d'acide libre en excès, fournit un acide chromique tout aussi propre au blanchiment que celui qu'on obtient du bichromate de potasse.

"Par ce moyen, l'acide chromique peut être revivifié maintes et maintes fois et à l'infini, ce qui fait que ce mode de blanchiment par cet ogent est à la fois le plus parfait et le plus économique de tous ceux qui ont été mis en pratique. Il est iuntile de faire remarquer que, dans les grandes fabriques au l'on emploie beancoup d'acide chromique, ce mode simple et économique de revivification sera extrêmement avan-

lageux.

» En terminant, je prie d'observer qu'on a essayé, depuis nous, plusieurs autres moyens pour blanchir les suifs et les huiles: l'un d'enx, par exemple, consiste à employer ce qu'on appelle l'acide permanganique, mais cet agent abandonne si facilement son oxygène qu'il n'est pas maniable et devient, par là, aussi dispendieux et beaucoup plus incommode. Un autre moyen consiste à faire passer des courants d'air à travers les matières chauffées à une certaine température : ce procédé a été trouvé, dans la pratique, moins efficace que l'acide chromique, attendu qu'il donne lieu à des déchets considérables, et que les matières, lorsqu'on les convertit en savons, ont une coloration qui en déprécie la qualité (1). »

Un des premiers fabricants qui ait donne des détails sur la décoloration de l'huile de palme, est M. W. Davison, qui

s'exprimait ainsi en 1840 sur ce sujet :

a L'huile de palme a été pendant longtemps, mais en assez faible proportion, employée dans la fabrication d'un savon jaunâtre. La grande quantité de matière colorante qu'elle contient a empéché qu'on la substituât au suif et à l'huile même pour les savons qui ne sont pas blancs, à moins de la dépouiller partiellement ou complètement de sa matière colorante.

"Les fabricants de savon ont employé l'acide nitrique pour cet objet; en effet, l'emploi de cet acide a pour résultat de donner à l'huile une couleur ambrée et pâle; mais aussitôt que l'acide qui a été mis avec l'huile est neutralisé par un alcali dans le procédé de fabrication du savon, la coloration reparaît. Cette méthode n'a donc procuré aucun avantage.

"Il manquait par conséquent aux arts un moyen pour décolorer l'huile de palme, de manière à ce que sa couleur ne reparât plus par l'addition d'un alcali, puisqu'il a été complètement établi par les expériences des fabricants de savon et sur une grande échelle, que l'huile de palme forme avec la

soude un savon d'aussi bonne qualité que le suif.

• Le chlorure de chaux possède bien la propriété de dépouiller complètement l'huile de palme de sa couleur; mais, à moins que la chaux n'en soit séparée, les propriétés de l'huile se trouvent détruites. On parvient aisément à opérer cette séparation par le procédé suivant; et comme le prix de l'huile de palme est souvent de 12 ou 15 pour 0/0 inférieur

<sup>(1)</sup> La patente pour bianchir et purifier les suits bruns et les helles fortunent color feet, de M. Ch. Watt, date déjà de douse années carirons.

à celui du suif, l'économie, en faisant usage de la première,

devient évidente.

On prend de 7 à 15 kilogrammes (14 à 28 livres) de chlorure de chaux, qu'on dissout dans environ douze fois autant d'eau. On triture le chlorure de chaux dans un mortier . en ajoutant graduellement une portion d'eau, de manière à former une pâte fluide et molle ; le reste de l'eau est ensuite employé à donner au tout la consistance de la crème. L'objet de cette trituration soignée est de briser chaque molécule de chlorure, de manière à favoriser sa combinaison avec l'huile. Alors on fait fondre sur le feu 112 kilogrammes (224 livres) d'huile de palme, et lorsque cette huile est en fusion, on enlève de dessus le feu, on verse dans le liquide le chlorare de chaux, enfin on agite soigneusement avec un morceau de bois de manière à ce que le tout soit intimement incorporé. On laisse refroidir et prendre en masse, puis on brise en aussi petits fragments que possible et on expose à l'air et à la lumière pendant deux à trois semaines. Après cette exposition, on met dans un vaisseau qu'on décrira plus bas; on ajoute un poids d'acide sulfurique (préalablement étendu d'environ 20 parties d'eau) égal à celui de chlorure de chaux employé, et on fait bouillir à une chaleur modérée, jusqu'à ce que l'huile coule claire d'une cuiller de bois qui sert à l'agiter.

Lorsque l'ébullition commence, le liquide mousse d'abord, on modère cette effervescence par une agitation continuelle et par une addition, de temps à autre, d'eau froide. Après que cette ébullition a été continuée pendant un certain temps qui varie en proportion de la quantité sur laquelle on opère, on laisse refroidir; l'huile de palme surnage, et la liqueur acide avec le sulfate insoluble de chaux se précipite

au fond.

» Dans ce procédé on emploie plus d'acide qu'il n'est nécessaire pour décomposer complètement le chlorure de chaux, mais cet excès facilite l'éclaireissement de l'huile, et on peut d'ailleurs conserver l'eau acide pour une opération subsé-

quente, afin qu'il n'y ait aucune perte.

Le vaisseau le mieux adapté à cette opération, est une chaudière de fonte, doublée de plomb, placée sur un fourneau ordinaire; ce dernier métal est moins sujet à être attaqué par le chlore qui se dégage et par l'acide, que le fer et le cuivre. Par la même raison, des mortiers faits avec ces deux derniers métaux ne peuvent pas être employés à la traturation du chlorure de chaux avec l'eau.

" Il y a un avantage considérable à laisser l'huile de palme unie avec le chlorure de chaux pendant longtemps avant de faire bouillir avec l'acide sulfurique, car une semaine seulement apporte un changement considérable dans l'augmentation de la décoloration. On peut aisément expliquer cet effet. Le chlore du chlorure de chaux agit graduellement dans ce cas sur l'huile, de manière à la dépouiller succes sivement de sa couleur, et enfin complètement par un contact prolongé; tandis que si on a recours immédiatement à l'ébullition après que ces deux corps viennent d'être unis, il sechappe une quantité considérable de chlore dans l'atmosphère. Il y a aussi une économie notable à combiner la totalité du chlorure de chaux avec l'huile sous forme de crème, au lieu d'en faire une solution claire; car, par la dernière méthode, une portion notable de la liqueur ne s'unit pas complètement avec l'huile, et par conséquent, toute sa force décolorante n'est pas utilisée.

"Il fant beaucoup plus d'acide, lorsque la totalité da chlorure de chaux à l'état de crème est combinée avec l'huile, que lorsqu'on emploie la solution claire; mais, comme l'acide sulfurique est à meilleur marché que le chlorure de chaux, un excès de cet acide est moins dispendieux qu'un excès de

chlorure.

" Ce procédé, avec excès de chlorure de chaux, rend l'huile de palme aussi blanche que le suif ordinaire du commerce, pourva que l'huile et le chlorure soient intimement combinés, et que la masse ait été exposée à l'air et à la lumière pendant une semaine ou deux. Il peut être appliqué dans la fabrication du savon blanc; mais quand on veut faire du savon jaune, la décoloration n'a pas besoin d'être aussi complète, et conséquemment il faudra beaucoup moins de chlorure de chaux et d'acide sulfurique.

Plus tard, dans un voyage qu'il a fait en Angleterre, M. Payen, professeur de chimie industrielle, a eu occasion de polme, dont il a donné la description dans les Annales de chimie, et que nous allons reproduire ici en partie.

« On sait, dit ce chimiste, que cette substance grasse, à consistance butyreuse, de couleur orangée, qui exhale une odeur aromatique particulière, est tirée du fruit d'un palmier de l'Afrique intertropicale, l'Elaïs guineensis. Les travaux de MM. Pelouze et Boudet, ainsi que ceux de M. Fremy, nous ont fait connaître sa nature chimique.

L'huile de palme sur les côtes d'Afrique fait l'objet d'un commerce important; l'Angleterre seule en a reçu, en 1836, 17,500,000 kilogrammes, transportés par 87 navires chargeant chacun 200 tonneaux. Jusqu'ici son principal usage a été la fabrication des savons, auxquels elle communique sa couleur et son odeur spéciale.

Ces savons diffèrent tellement par ces caractères des savons blancs ou marbrés, auxquels on est habitué en France, qu'il a été impossible de donner à la fabrication du savon jaune une grande extension chez nous (1). En 1836, la consommation de l'huile de palme fut seulement de 86,000 kilogrammes; portée en 1838 à 332,500 kilogrammes. Elle est retombée en 1839 à 193,700 kilogrammes, ce qui représente à peine un demi centième des matières grasses employées dans nos savonneries; et cependant l'huile de palme est facile

qu'elle rend trop durs peut-être.

"Un nouveau moyen appliqué déjà avec succès en Angleterre, où il semblerait devoir être moins efficace et moins utile que cheznons, fait disparaître plusieurs inconvénients de l'huile de palme et lui donne de nouvelles applications; il permettra problablement d'étendre en France ses usages, et d'offrir l'heureuse occasion d'un accroissement notable dans cette bran-

à introduire dans la préparation des savons de bonne qualité,

che de notre commerce maritime.

" Je dois à l'obligeance d'un habile manufacturier anglais, M. Spence, la première indication de ce procédé, dont je me suis empressé de déterminer expérimentalement les conditions de succès. Il me sera donc facile de décrire à la fois l'opération et les appareils, simples d'ailleurs, qui permet-

traient de la réaliser en grand.

On dispose en plein air, à proximité, fig. 30, Pl. 2, plusieurs grands bassins en bois épais A, semblables aux bacs qui, chez les brasseurs, sont employés pour abaisser la température du moût de bière avant la fermentation. Ces bacs, placés sur des chantiers, ont environ 30 millim. (1 pouce 2 lig.) de profondeur, et une étendue proportionnée à la quantité d'huile qu'on veut décolorer; un tube en plomb B serpente au fond de ces réservoirs; il communique d'un bout avec le générateur F qui doit, à volonté, le remplir de vapeux, et de l'autre bout que le retour C, du liquide dans le même générateur.

<sup>(1)</sup> Depois cetto époque, ce genre de fabrication a na contraire acquis une très grande extension, ainsi que cella des tougies palmitiques.

"On remplit d'eau les bacs jusqu'à une hauteur d'environ 0°20; on introduit la vapeur dans le tube en plomb, en ouvrant un robinet; puis, tandis que l'eau des bacs s'échaufte, on verse dedans une quantité telle d'huile de palme, qu'elle puisse former une conche de o™,0,5 d'épaisseur lorsqu'elle est fondue.

On a le soin d'entretenir aussi également que possible la température de 100°; celle-ci favorise les réactions de l'air et de la lumière. La décoloration de l'huile fait des progrès rapides et s'achève en dix à quinze heures. Un des moyeus de régulariser la température dans toute l'étendue des bacs, consisterait à se ménager une double entrée à la vapeur dans chacun d'eux, et deux retours d'eau, en sorte que deux circulations se fissent en sens inverse.

" J'ai observé une réaction sensiblement aussi rapide dans des vases recouverts d'une feuille de verre à vitre, qui d'ailleurs ne s'opposait pas au contact de l'air libre; il pourrait donc être utile de prévenir une partie de la déperdition de chaleur en couvrant les bassins avec des châssis vitrés.

"Il était probable que seus notre ciel, moins brumenx que celui de Londres, l'action de la lumière serait plus prompte, et en effet, la décoloration que j'ai obtenue en dix heures d'erposition à 100° pendant deux jours m'a semblé au moins égale à celle qui exige habituellement trois jours dans la fabrique anglaise.

 L'huile décolorée conserve une teinte fauve qui se change en un blanc grisâtre, par le refroidissement et la solidifica-

tion de la matière.

» Lorsque la substance est ainsi décolorée, on la divise en petites masses de 2 à 3 kilogrammes (4 à 6 livres) que l'on enveloppe dans une étoffe de laine, et que l'on dispose sur le plateau d'une presse hydraulique G, par lits séparès les uns des autres au moyen des plaques de zine; la pression doit être d'abord exercée lentement à la température de 12 à 15 centigrades, et poussée jusqu'au développement total de la force de la presse; on fait alors descendre le plateau, et les tourteaux d'acide solide sont portés dans une étuve chauffée à 30 où ils reçoivent une deuxième pression aussi énergique que la première et laissent couler une huile plus épaisse.

Les tourteaux de matiere solide servent à préparer des bougies palmitiques, et à cet effet on les fait fondre au bainmarie; ou laisse déposer les carps en suspension, ou des rue et le liquide mélangé avec 0,05 de cire est versé dans des moules garnis de mèches tressées, semblables à celles qui sont destinées aux bougies stéariques. Les huiles éliminées par la pression entrent dans la confection d'un savon blanc marbré analogue au savon de deuxième qualité de Marseille.

" Il m'a paru convenable de fixer par quelques nombres

les idées sur les résultats du nouveau procédé.

En opérant sur des échantillons d'huile brute dont le point de fusion était de 27 à 29°, et soumettant le produit blanchi et figé à une pression graduée énergique, j'ai obteun de 100 parties en poids 30 de substance blanchâtre solide, an peu ductile, moins que le cire, et fusible à + 40°.

» La substance oléiforme écoulée sous la presse à la température de + 15° était fluide, légèrement jaunâtre, facile à saponifier, donnant un sayon blanchâtre, à odeur très-légère-

ment aromatique. .

Ce procéde n'était pas, toutefois, le seul qui fût appliqué à cette époque en Angleterre, et un chimiste, M. G. Gibbs, en avait iodiqué un autre qui n'était, il est vrai, qu'un perfectionmement de celui anciennement connu, mais fournissait aussi des résultats très-économiques et très-prompts. Voici comment s'exprimait ce chimiste sur cette importante opération:

"Il y a environ six ans, dit M. G. Gibbs, qu'il s'est introduit dans les fabriques de savon de Liverpool, le procédé suivant pour décolorer l'huile de palme. Dans une chaudière en fonte rès-épaisse, de construction ordinaire, et montée sur un fourneau, les fabricants jetaient 2à 3000 kilogrammes d'huile de palme et élevaient la température, au moyen du feu qu'ils faisaient dessous, jusqu'à 230° centigrades, ce qui détruisait toute la matière qui colorait cette substance. Mais, quels que fussent les soins qu'on apportait à cette opération, on a été enfin obligé de l'abandonner par les motifs suivants :

1º Pendant le temps nécessaire pour porter toute la masse d'huîle de palme à la température de 232º centigrades, le fond de la chaudière acquerait une chaleur de plus de 316, de façon que la portion d'huile en contact avec ce fond, se décomposait, se transformait en gaz qui produisaient fréquemment des explosione

perment des explosions portions d'huile évaporée étaient

insupportables. Colombia de destruction de la matière colombie, on ne retirait pas l'huite du sen, elle prenait souvent une

teinte noire, parce que l'huile carbenisée se mélanquelt à cil restée pare.

» Ainsi, ce moyen, quoique peu dispenidieur ; a di ête abandonné par les motifs que nous verions d'alléguer et à cause des dangers qui s'y rattechaient.

» J'ai fait connaître ces détails, afin qu'on pat misement prendre les perfectionnements que j'ai introduits dans este industrie.

J'ai eu, il y a quelque temps, l'éccales de faire quiques expériences pour rechercher à quel dagré de temples ture la matière colorante de l'huile de palme est défruits, et j'ai pu me convaincre que cette matière commente à a lier de la roc. En soutement cette température à 20 ter 30 point une à 110°. En soutement cette température à 20 ter 30 point une en-dessus qu'en desouts, en agitant continuellement, sett matière colorante disparaît peu à peu, et l'on obtient de l'huile de palme parfaitement décolerie et d'une siduisance remitrquable.

» Pour écarter en un mot toutes les difficultés qui es esttachaient à l'ancien procédé, on emplois une température isfiniment plus basse, on prolonge davantage la durée de l'epération, et enfin on a recours à l'agitation continuelle.

» Ce procédé, qui est déjà mis en activité à Liverpool, et que je recommande, consiste donc en définitive en caci :

» On se procure une chaudière de fonte pouvant cente 3000 à 4000 kilogrammes d'huile de palme et qu'on pe comme d'ordinaire sur un fourneau. Pour agiter la masse, et introduit dans cette chaudière un agitateur horizontal teurnant, en fer-blanc, auquel on fait exécuter, à l'aide d'une machine à vapeur, six révolutions par minute. Quand on on sur de petites quantités, on peut même se servir d'un ag teur en bois. L'huile de palme est alors chauffée au moye du feu qu'on allume jusqu'à une température de 110°, puis en retire le feu de dessous la chaudière; alors, à l'aide d'une chaudière où la pression est d'environ deux atmosphères, en amène par deux tuyaux en plomb de 5 centimètres de dinmètre, de la vapeur d'eau au sein de l'huile de palme. De cette manière on entretient que température uniforme de 15001 crainte de décomposer l'huile, et on peassait s'apécation qu'à ce que la matière colorante ait complètement di

» Il faut environ dix lieutes de travall pour décalement au masse de 4000 kilogrammes d'holls dépulling par l'en en en en le partier que cette matière colorante est dépulle par l'ab-

orption du gaz oxygène de l'air, car l'huile, comme on sait, possède à une haute température une forte affinité pour co (az, et c'est ce qui rend l'agitation indispensable pour préenter continuellement de nouvelles surfaces à l'air.

» D'après mes expériences, ce mode de décoloration de 'huile de palme coûterait en combustible dix fois moins que

ancien procédé. »

Ce procède, qui paraît si simple, présentait cependant l'inonvénient d'être obligé à une surveillance continuelle pour le pas décomposer l'huile, et le même reproche peut aussi être dressé à un autre procédé fort ingénieux, dû à M. A. Dunn,

t dont voici la description :

Pour purifier les huiles et les matières grasses d'après non procédé, j'injecte, dit l'auteur, un courant d'air atmophérique, que je fais pénétrer de force par la partie inférieure. Cet air, en s'élevant à la surface de ces huiles ou de ces maières, les agite, leur enlève leur odeur infecte, et en même

emps les purifie et les blanchit.

Pour mettre ce procédé en pratique, je commence par élever, au moyen de tuyaux de vapeur, la température des maières de 75° à 110° centigrades, suivant leur nature, dans un asse convenable, placé sons le manteau d'une cheminée ayant in bon tirage, pour enlever tontes les vapeurs odorantes quibeuvent se dégager et les verser à une certaine hauteur de 'atmosphère. Puis, à l'aide de tubes perforés de petits trous, un de caisses plates également criblées de trous et placées au ond du vase où l'on chauffe ces matières, je fais passer à travers celles-ci une multitude de filets d'air, que je chasse de orce à l'aide d'un appareil de soufflerie adapté à cet effet.

» Au lieu de faire arriver les tubes de conduite de l'air inecté par le bas de l'appareil, on peut très-bien les faire desendre à l'intérieur de la matière en liquéfaction; il ne s'ajit en effet que d'obtenir un contact de celle-ci avec l'air atnosphérique divisé en un très-grand nombre de filets déliés; et peu importe le moyen, pourvu que ce contact soit mul-

tiplié et intime.

"Une élévation de la température de l'air d'injection, avant n'on le lance dans les matières liquéfiées, n'est pas nécessaire, expérience m'a démontré qu'il ne produisait aucun résultat

vantageux.

" Le temps pendant lequel il faut opèrer sur les différentes bailes et matières grasses, varie pour chacune d'elles, et même pour les mêmes huiles et les mêmes matières grance de diffirentes sources; mais, comme le travail est progressif et qu'en peut aisément juger de sa marche à la simple inspection, il est inutile de donner ici des règles précises à ce sujet. En traitant ainsi de l'huile de palme de divarses provenances, j'ai trouvé, par exemple, qu'elles ont exigé depuis 8 jusqu'à 15 heure pour être entièrement décolorées, et j'ai débarrassé divers suifs de leurs imparetés et de leur odeur en 18,20 et jusqu'à 14 heures. Le blanchiment et la parification out naturellement une durée moindre, si on veut une blancheur moine éclatante et si les matières sont déjà assez pures per elles-mêmes.

» J'ai cité l'huile de palme et le suif, parce que je pense que ce sont les matières qui ont le plus besoin d'être traitées par ce procédé, et qu'il sere facile pour les autres de régler

l'opération quand on saura traiter celles-là.

" J'ai remarque que l'opération était accélérée quand en élevait la température des matières au-delà de celles indiquées plus hant; mais je conseille, autant du moine que l'expérience me l'a appris, de me pas aller au-delà de ces températures, attendu qu'autrement on pourrait altérer ces matières, et je pense même que, si on me tient pas au temps, il conviendrait de ne jamais dépasser 90° à 95° centigrades.

» Enfin, je ferai remarquer que le traitement des huiles et des matières grasses, à l'aide d'une injection d'air qui agite toute leur masse et y produit les changements chimiques qu'on a en vue, est très-utile quand on veu mélanger ces matières entre elles, attendu que par ce moyen le mélange se fait promptement et de la manière la plus intime.

Ces moyens ne sont pas les seuls qui sient été mis en pratique pour décolorer et purifier les matières grasses végétales concrètes, et voici encore un autre procéde qu'on dit avoir donné de bons résultats, mais qui est peut-être moins mana-

facturier que les précèdents.

Pour purifier les matières grasses végétales concrètes, telles que l'huile de palme et l'huile de noix de coco, il faut, suivant M. J. Bethell, mélanger à ces matières environ 20 pour 100 d'une huile essentielle, telle que celle de térébenthine, celle de naphte, on celle extraite par distillation du gondron de houille et bien pure. On place dans un appareil distillatoire, on chauffe, et la chaleur distille l'essence avec la portion la plus volatile de la matière grasse, en laisant les matières concrètes dans un assez grand état de pureté.

Ou mieux encore, on distille à la vapeur, et pour cela on met le mélange ci-dessus indiqué dans une cuve en bois, fermée et munie d'un tuyau de vapeur provenant d'une chaudière et se divisant en une série de tubes perforés qui garnissent le fond de la cuve. Celle-ci ayant été chargée par une ouverture qu'on clôt ensuite hermétiquement, on tourne le robinet de vapeur; tous les produits volatils sont enlevés et recueillis dans un serpentin ordinaire, et la matière grasse concrète qui reste dans la cuve est dans un état de pureté qui permet de lui donner des applications variées et surtout de l'appliquer à la fabrication des acides gras.

Nous bornerons là ce que nous nous proposions d'exposer sur la décoloration et la purification des matières grasses solides, d'origine végétale; et, ainsi que nous l'avons déjà dit, le traitement qu'on leur fait subir pour les convertir en acides gras concrets, pouvant être le même que celui que nous avons indiqué pour les matières animales, nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit à ce sujet, si ce n'est de rapporter comme exemple de leur conversion, un procédé pour convertir l'huile de palme en bougie, qui a été indiqué dès 1836, par N. Hempel, fabricant à Uranienburg près Berlin.

 Mon invention, dit-il dans sa specification, consiste dans un traitement particulier de l'huile de palme, pour séparer l'acide palmitique de l'acide oléique, la palmitine de l'oléine, et à transformer par voie d'oxydation, et à l'aide du blanchiment et de la purification, cette huile en acide palmitique, qui, soit seul, soit mélangé à de la cire, peut fournir d'excellentes bougies.

. L'huile de palme qu'on veut traiter ainsi est soumise, à une série de huit opérations successives, savoir : la cristallisation, le pressage, l'oxydation ou transformation de la palmitine en acide palmitique, la décomposition des savons calcaires, le lavage, le second pressage, le blanchiment et le raffinage.

· Cristallisation. - L'huile de palme qu'on rencontre dans le commerce, est fondue, puis versée dans un cristallisoir en fonte ou autre métal, où on la laisse refroidir avec lenteur. La palmitine cristallise à une température d'environ 24º centigrades, à laquelle l'oleine s'en sépare en partie.

· Pressage. - On soumet, à la température ci-dessus indiquée, la masse qu'on a obtenue, à une pression énergique dans une presse hydraulique ou autre appareil mécanique.

portion flaide qui s'éctule, est de l'oléine, et celle solide qui

reste dans la presse, est de la palmitine impure.

 Oxydation (1). — La palmitine est fondue dans un vase de fonte, et par chaque 104 kilogrammes de matière on ajoute, en agitant vivement et constamment, 12 kilogrammes ou, suivant la qualité des ingrédients, un peu plus on un peu moiss d'hydrate de chang ou chang éteinte parfaitement sèche et en poudre fine. La température est alors élevée lentement jusqu'à 1200, et le tout est brasse pendant environ trois heures, jusqu'à ce que la palmitine ait contracté une combinaison intime avec la chaux. On reconnaît qu'on a atteint le but, lorsque la masse perd de sa cohésion, devient translucide et prend par le refroidissement un aspect vitreux. Quand cette opération est terminée, en éteint le feu et on ajoute d'abord avec lenteur, mais toujours en agitant vivement de l'eau froide, inequ'à ce que la masse entière se transforme en une poudre à gros grains, qu'on fait passer à travers un tamis de toile métallique pour rompre tous les grumeaux ou patons qui pourraient s'y rencontrer.

» On prépare l'hydrate de chaux ainsi qu'il suit : On dépose de bonne chaux vive bien exempte de silice, sur un tamis, et l'on plonge le tout dans l'eau pendant une minute ; au bont de ce temps on relève le tamis, et en leisse ágoutter tenta l'em qui n'a pas été absorbée ; la chaux se délite premptement et se transforme en une poudre qu'on trausporte dans un vase en fonte chauffé modérément, et qu'on clôt avec un deuvetale en bois, afin d'évaporer toute l'eau non combinée. Enfin, en passe la chaux délitée à travers un tamis fin, en ayant sein de l'employer le plus tôt qu'il est possible, afin qu'elle n'attire

pas de nouveau l'humidité.

» Décomposition des savons calcaires. 
— La palmitique qui a été trausformée par ce procédé en soide palmitique, et s'est, sous cette forme, combinée avez la chaux, a besoin extuellement d'être séparée de celle-ci. On y parvient en amployant la quantité d'acide chlorhydrique nécessire, à la décomposition du palmitate de la chaux. Le rappert est

<sup>(1)</sup> Il est facile de voir que cette opération ne constitue en rien una explusion, mais bleu une décomposition, pultures la parturitée est un palmituse du graditée, in lus l'addition de la chaux ne fais que transformer es est par dechie dissemble papalmitute de chaux; mais nous nots servens des expressions mêmes de la maissancie de l'auteur, sur au lecture à roctifier les motions totaleures de distinguisses de la maissancie de distinguisses de patente.

nviron 3 kilogrammes d'acide chlorhydrique étendu de tres d'eau par chaque kilogramme de chaux.

Ce mélange est abandonné pendant trois jours à luime, afin qu'on soit certain que toute la chaux a été dissoute. orsqu'on chauffe la masse au point que l'acide palmitique re en fusion, on voit alors nager cet acide à la surface liquide, où l'on peut le recueillir. Cela fait, on décante le orhydrate de chaux qui s'est formé dans un vase en plomb m y ajoute de l'acide sulfurique, afin de rendre libre l'acide orhydrique, et de pouvoir l'employer de nouveau dans une re opération. On obtient ainsi sur la consommation de l'ae sulfurique, une économie d'au moins 50 pour ojo, et une nination presque parfaite de la chaux dans les acides gras. Lavage et deuxième pressage. - L'acide palmitique impur ensuite abondamment lave à l'eau chaude, puis soumis seconde fois, par une température de 24° centigrades. n deuxième pressage, dans la presse hydraulique, pour en arer de l'acide oléique.

Blanchiment. - L'acide palmitique retiré de la presse. déposé dans de grands vases plats remplis d'ean; ces vasont exposés à l'air libre, et pendant 8 à 12 heures on v entient l'acide à l'état de fusion, en agitant de temps à autre et osant, autant qu'il est possible, au contact de l'air jusqu'à

qu'il devienne blanc. Raffinage. - On chauffe de nouveau l'acide palmitique m'à son point de fusion, dans un vase particulier, et pour kilogr, de cet acide on prend pour le raffinage 1,25 kilomme de péroxyde ordinaire de manganèse et 20 kilograms d'acide sulfurique concentré qu'on étend de 100 litres au pure. On verse l'atide sulfurique au moment où il est core chaud par l'addition de l'eau, dans un vase à raffinage est doublé en plomb. Lorsque l'acide palmitique est, dans rase, parvenu à l'état de fusion, on met l'agitateur en mounent, et on y verse lentement l'acide sulfurique étendu. Lorse le mélange est parfaitement opéré, ce qui exige ordinairent deux heures, environ, on laisse reposer pendant quaite-huit heures, puis au bout de ce temps on chauffe et fait gillir pendant deux ou trois heures à la vapeur. Ce temps oiré, le raffinage est terminé et on peut faire écouler l'acide furique qui s'est rassemblé au fond, L'acide palmitique qui rnage est d'abord bien lavé à l'eau pure, puis coulé dans de ands vases coniques en terre, qu'on chauffe à la vapeur dans une caisse, et qui sont doublés intérieurement avec des sacs coniques de gros papier à filtre. L'acide palmitique filtré, est moulé en pains et présente alors un très-bel aspect; on peut, par moyens connus, en fabriquer des bougies.»

» Voici encore un autre mode de raffinage à l'acide pal-

mitique :

» On prend par chaque quintal métrique ou 100 kilogr. d'acide palmitique, 16 kilogrammes d'acide sulfurique qu'on a étendus avec 128 litres d'eau, ou 21 kilogrammes de sulfate de protoxyde de manganèse, o kilogrammes de sel commun, et on fait bouillir la masse pendant dix à douze heures. Ou bien, on prend environ 10 pour 070 d'acide phosphorique concentré, ou 10 pour 010 d'acide oxalique, et dans l'un comme dans l'autre cas on fait bouillir dix à douze heures à la vapeur. Par l'emploi des acides phosphorique ou oxalique, toutes les substances terreuses ou métalliques qui pourraient encore se trouver mélangées à l'acide palmitique, se trouvent dissoutes d'une manière plus certaine que cela n'aurait pu avoir lieu dans la cuve à raffinage, à moins de faire mouvoir l'agitateur avec beaucoup de force, d'attention et de persévérance. Du reste, l'emploi de ces acides ne donne lieu à aucuns frais particuliers, attendu qu'on se sert toujours des mêmes acides, quand on a soin d'ajouter de temps à autre une petite quantité d'acide sulfurique, qui sert à les purifier en précipitant tous les corps terreux et métalliques avec lesquels les acides phosphorique ou oxalique auraient pu se combiner. L'acide palmitique purifié par ce procédé, est, du reste, après l'avoir lavé à l'eau pure et chaude, filtré et moulé en pains comme le précédent.

 L'acide oléique qu'on extrait ainsi, est généralement mélangé dans la proportion de 10 à 20 pour 070 avec du suif ordinaire et la masse employée à la fabrication des chandelles

moulées ou à la baguette. »

Nous nous réservons de faire connaître encore dans le chapitre suivant quelques autres modes de traitement de ces

matières grasses d'origine végétale.

L'acide oléique qu'on extrait de l'huile de palme et qu'on obtient dans la préparation de l'acide palmitique et des bougies faites avec cet acide pur ou mélangé à la palmitine et un liquide plus épais que celui qu'on extrait des matières grasses animales, et lorsqu'on a voulu l'appliquer au graissage ou l'huilage des laines, il s'est trouvé que le savon qui se forme lorsqu'on foule les draps ou les étoffes faits avec ces laines, ne

moussait pas assez pour soulever les draps dans l'auge et les déterger suffisamment. Mais cette difficulté ne paraît pas avoir été un obstacle insurmontable à l'emploi de cet acide oleique, et M. Runge, qui, le premier en Allemagne, a proposé cette application, assure avoir complètement réussi en substituaut une lessive de potasse à une lessive de soude dans la pite, on bien en ajoutant un peu de savon d'huile d'olives ou de suif. Ce qu'il importe le plus dans ces applications, c'est que les acides oléiques, quelle que soit leur origine, soient complètement débarrassés d'acide sulfurique pour ne pas attaquer les dents de cardes ou les pièces en fer des machines à filer la laine, ou consommer sans utilité des alcalis dans la fabrication des savons.»

## CHAPITRE II.

PROCÉDÉS DIVERS DANS LE TRAITEMENT DES MATIÈRES GRASSES D'ORIGINE ANIMALE ET VÉGÉTALE POUR LA FABRICATION DES ACIDES GRAS ET DES BOUGIES.

Tous les chimistes savent que lorsqu'on distille les matières grasses on obtient des acides gras distillés, qui sont plus blancs et plus durs que ceux ordinaires.

Tous les corps gras qui renferment de la margarine ou de la stéarine, produisent à la distillation de l'acide margarique pur. L'acide stéarique ne résiste pas à la distillation, qui le

convertit en acide margarique.

Nous avons vu de plus dans la première partie, que l'acide élaïdique était un corps concret fondant à 44°, d'un bel aspect cristallin, qu'il était produit par la réaction de l'acide hypoazotique sur les corps gras, et de plus, que par la réaction du deuto-nitrate de mercure sur ces mêmes corps et les huiles grasses, on obtenait de l'élaïdine, qui est également un corps blanc qui se saponifie sans jaunir et est fusible à 32°.

D'un autre côté, nous savons que quand on traite les corps gras par l'acide sulfurique, on obtient les trois acides sulfomargarique, sulfoèlique et sulfoglycérique; que l'acide sulfomargarique traité par l'eau, se décompose en donnant maissance à trois acides gras solides, savoir : 1º l'acide métamargarique, qui est blanc, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, dont il se sépare sous forme de cristanx mamelonnés, et fusible à 50°; 2° l'acide hydromargarique, 688-

lement solide et parfaitement blanc, insoluble dans l'est, soluble dans l'alcool et l'éther, dont il se sépare sous forme de prismes rhomboïdaux, et fusible à 68°; 3° enfin l'acide métaléique, qui est liquide, jaunâtre et insoluble.

En combinant ces diverses propriétés, plusieurs fabricants ont pensé qu'on parviendrait peut-être, par des procédés monufacturiers, à produire de belles matières propres à la fabrication des bougies, soit en les employant seules, soit en les combinant avec d'autres matières d'une production plus facile et d'un prix moins élevé, et c'est ce qui a donné lieu à divers brevets et à des patentes prises tant en France qu'en Angleterre, et qui servent aujourd'hui de bases aux procédés de fabrication des acides gras appliqués dans divers établissements.

Nous nous proposons dans ce chapitre de faire connaître les procédés de ce genre qui sont parvenus à notre connaissance.

## Fabrication de l'acide élaïdique.

On sait que l'un des moyens pour préparer l'élaïdine consiste à faire passer dans l'huile d'olives des vapeurs nitreuses dégagées par un mélange de fécule et d'acide nitrique. La solidification s'obtient d'une manière rapide par ce moyen, mais il faut se garder, d'après M. Boudet, d'employer un excès d'acide; car au lieu d'un produit concret on n'obtient qu'une masse un peu moins fluide que l'huile et qui ne se solidifie pas. L'élaïdine préparée par ce procédé est blanche, soluble dans l'éther en toute proportion, presque insoluble dans l'alcool; saponifiable par les alcalis sans devenir jaune, fondant à 32°, et parfaitement semblable à la stéarine.

On sait de plus que l'élaïdine soumise à la distillation à sec donne de l'acide élaïdique, des carbures d'hydrogène, de l'acide sébacique et la substance d'une odeur suffocante à laquelle on a donné le nom d'acroléine.

Par l'ébullition avec les alcalis, l'élaïdine se décompose en glycérine, margarate et élaïdate alcalins. Si l'on décompose à chaud le savon ainsi obtenu, par l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique étendus, le mélange d'acide margarique et élaïdique se sépare sous forme d'une huile qui vient nager à la surface et qui se concrète et cristallise par le refroidissement. Le point de fusion de l'acide impur ainsi obtenu est de 38° c.

Pour obtenir l'acide élaïdique pur, on fait passer de l'acide hyponitrique dans de l'acide oléique. Le liquide se colore per à peu, et après avoir dégagé le gaz pendant cinq minutes, on entoure le vase d'eau froide. Au hout d'une demi-heure, l'acide élaïdique est complètement solidifié et cristallisé en grandes lamelles. On traite la masse à plusieurs reprises avec de l'eau bouillante, afin d'enlever tout l'acide nitrique entraîné par le courant de gaz ou formé par la réaction de ce dernier. L'eau prend une teinte jaune clair, et sa saveur est légèrement acide. L'acide séparé de l'eau est dissous dans son poids environ d'alcool et abandonné au repos. Le leudemain, le liquide est traversé en tous sens par de belles tables nacrées qu'on sépare par filtration des eaux-mères rougeâtres, et purifié de nouveau par l'alcool.

L'acide élaïdique fond entre 44° et 45°; soumis à la distillation sèche, il passe en partie sans s'altérer, et se décompose

en partie.

Ces faits établis par les chimistes ont donne l'idée à quelques chimistes manufacturiers de rechercher s'il ne serait pas possible de mettre à profit les réactions que présentent les vapeurs nitreuses sur les corps gras, surtout sur ceux liquides, pour produire l'élaidine et l'acide élaïdique d'une manière avantagense dans les fabriques, et faire servir ces substances à la fabrication des bougies, soit en les employant seules, soit en les mélangeant à d'autres corps. Ce problème a présenté de graves difficultés pratiques, qui, cependant, paraissent avoir été surmontées par deux manufacturiers anglais, MM, W. C. Jones et G. F. Wilson, du moins si on s'en rapporte à la patente prise par eux à la date du 8 décembre 1842. Plus tard. en 1844, les procédés proposés dans cette patente out été perfectionnés par MM. G. F. Wilson et G. Gwynne, et c'est la spécification de la nouvelle patente que ces derniers fabricants ont price que nous allons faire connaître. Voici, d'après ces chimistes manufacturiers, les procédés qu'ils emploient pour convertir les suifs, l'oléine de suif, l'huile de palme, la portion fluide de cette huile, l'huile de baleine et autres corps gras, les huiles siccatives exceptées, en élaïdine et en acide élaïdique.

« On distille d'abord le corps gras sons l'influence d'un courant de vapeur d'eau, ou bien avec de l'eau, ou dans le vide de la manière qui sera décrite, ou bien, relativement aux matières coucrètes, on procède comme il suit pour éviter les

\* On prend un quintal métrique de suif, par exemple, et on

y ajonte environ 12 à 15 litres d'est avec 4 kilog. de mots de sopde on de patence colimpies, on foit beuillir à dans une chandlire de cairris, peste directament un pendant à peu pele une bence, en ajontent de l'est (fisses de l'aux distillée en de l'un exempte de rels de temps à entre pour sumplacter celle suderie per l'étien. Le mélange-un alors roties du fee, pais bessilli a viron trais fais con volume d'ens, en tacque de la vapeu de la vapeu de su en minutes. On abandeune au repes que feures, et en beut de us temps en transporte la guesse chan une entre chandière où en la fait houli carrieun stude fais son volume d'eun distillée on y moyen de la vapeur. Le matière grasse equat de sie sin fois, en la traite equatite compas en va le détries.

"On prend par quintel enterique de cette autière qui kilog, de l'acide nitrique rouge du commerce (poids sp. s., 3do), digageant des vapeurs mitremen, et en mélan, un vuse en terre essuvemble avez syé de sen poids lame. On peut se terrir aussi de l'estite mitrique bi commerce, muie neus préféreus le premier. Les maprès evoir été partitiement incorporées par l'agitatir versées sur le corps gras qu'en veut traitet, et qu'en fusion s'il n'est pas déjà à d'état de fluidité, et en breu heaucoup de soin. En cet état, en applique la chaleur ce qu'il se dégage des vapeurs nitremes ou rutilant chauffe, du reste, su moyen d'un surpentin de supeur p fond du hein-marie, dans lequel en plonge le vase et qui renforme la matière.

» Aussist que ces vapeurs nitreuses apparaiseent, or l'opération en ajoutant 180 à 200 litres d'ean froide, avoir soin, dans estre partie de l'opération, que l'estie prolonge pas trop longtemps, attendu que les metière reisent se colorer. On agite elos constamment la mes force pendant deux houres sfin de débarresser la matière ou hailouse de tout acide adhérent liquide ou de avides, parce qu'autrement les matières se colorerais

du chauffage à la vapeur qui suit.

 heure, on arrête alors la vapeur et on laisse reposer le mélange. L'eau avec une portion de l'acide qui se sera déposée au fond de la cuve, est alors soutirée, et les matières sont chauffées de nouveau à la vapeur pendant une heure, avec 150 litres d'eau pure et 120 grammes d'acide oxalique, et cette dernière manipulation est encore répétée une autre fois,

» Les lavages une fois opérés, les matières peuvent être purifiées comme il va être expliqué, puis appliquées seules ou combinées avec d'autres substances, suivant leur degré de consistance, à la fabrication des chandelles, ou converties en acides gras, ou enfin combinées avec la sonde ou la potasse pour en fabriquer des savons.

On pourrait appliquer les nitrates, nitrites et hypo-nitrites au même usage que ci-dessus, pour exposer les corps gras aux vapeurs ou fumées nitreuses, mais les moyens in-

diqués paraissent préférables.

Le produit ci-dessus obtenu, à moins qu'il ne provienne d'une matière grasse déjà acide, est saponifie par la chaux ou un alcali, et le savon formé décomposé comme à l'ordinaire par l'acide sulfurique ou un autre acide. Les acides gras ainsi obtenus sont lavés et soumis à la pression, exactement de la même manière qu'on opère dans la fabrication de l'acide stéarique; ou bien on procède comme on va l'expliquer.

on traite la matière grasse avec 175 de son poids d'acide sulfurique concentre. Si c'est une graisse solide, tel que le suif, sur laquelle on opère, on fond, et lorsque la temperature est descendue vers 400 cent., on ajoute très-lentement l'acide sulfurique. Si c'est une huile comme l'huile de baleine, on n'a pas besoin d'appliquer la chaleur. Dans tous les cas, il faut maintenir dans une agitation constante, pendant tout le temps de l'application de l'acide, afin d'éviter l'échauffement de la matière grasse on huileuse. Il faut environ une heure pour opérer cette addition d'acide, et on agite encore une demi-heure après qu'on a fini. Au bont de ce temps on ajoute un volume d'eau égal à celui de la matière chauffée à 500 si c'est du suif, et froide si c'est de l'huile de baleine; on brasse bien et on laisse reposer jusqu'au lendemain. La matière grasse ou l'huile est enfin transportée dans une cuve à serpentin de vapeur et bouillie à plusieurs eaux pour enlever l'acide sulfurique. Quel que soit toutefois le succès de ce procédé, celui de la saponification est peut-être préférable.

» Les acides gras obtenus par les moyens ci-desens spécifiés sont soumis à la pression, ou bien à la distillation et à la pression, distillation pour laquelle ou se sert de cornues en fonts dont la partie inférieure est introduite dans une chaudière aussi en fonte remplie de sable. On injecte un courant de vapeur dans cette cornue tout le temps que dure la distillation, et on pourrait y verser peu à peu de l'eau pour produire la vaporisation, mais la vapeur est préférable. L'introduction de la vapeur ou de l'eau a pour effet de prévenir l'action que l'air atmosphérique produit sur les matières grasses. On peut aussi s'opposer à cet effet nuisible en distillant dans le vide.

» Les produits gras de cette dernière distillation sont condenses dans des réfrigérants, et la chalent est réglée suivant l'abondance du la rareté de la vapeur qui s'échappe de ceuxci. Les produits qu'on peut distinguer convenablement et mettre à part suivant leur couleur, sont chanffés séparément pendant 6 à 8 heures avec de l'eau légèrement aiguisée d'acide oxalique, et on peut avoir recours à des distillations répétées avant le dernier lavage à l'eau comme moyen d'ob-

tenir une purification plus complète.

"Les matières purifiées sont alors mises à refroidir trèslentement afin qu'elles cristallisent et se granulent, après quoi on les introduit par gâteaux du poids de 6 à 7 kilog. chacun entre des claies, après les avoir enveloppés dans des chacun entre des claies, après les avoir enveloppés dans des lique qui en sépare la portion liquide. Le produit solide qu'on obtient est bouilli de nouveau dans l'eau aiguisée d'acide oxalique ou d'acide sulfurique, après quoi on peut l'employer

à la fabrication des chandelles et bougies.

"Voici comment on introduit la vapeur d'eau dans la cornue à distiller. On place au fond de cette cornue un serpentia
en cuivre percé de trous qui dispersent la vapeur qu'il reçoit
dans toute la masse. Ce serpentin est en communication avec
en tube vertical qui passe par le chapiteau de la cornue à travers un collier étanche et se rend de là à la chaudière en
appareil générateur de la vapeur. Un robinet est placé sur ce
tube tout près de la cornue pour fermer ou bien ouvrir à
volonté la communication entre elle et la vapeur. La vapeur
est introduite dans cette cornue à une température de 50°, température qu'on règle au moyen d'un thermomètre
qui traverse le chapiteau de la cornue et descend jusque dans
la matière grasse. Il y a de très-grands avantages à introduire

la vapeur par filets minces au sein de la matière grasse ut la distillation et concurremment avec elle.

es procédés décrits s'appliquent à l'oléine, au suif, à de palme, à l'huile de baleine et, avec de légères motions, à d'antres corps gras concrets ou fluides ; mais la ation ne paraît pas avantageuse quand on s'en sert à è de noix de coco.

n a dejà employé la distillation, la vapeur et autres is semblables pour traiter les matières grasses concrètes ides; on a soumis aussi celles-ci à l'action de petites as d'acide nitrique, mais on n'a pas employé ce dernier en quantité suffisante pour convertir ces matières dans rps que les chimistes appellent élaïdine et acide élaïconversion manufacturière qui est le but de cette inm. D'ailleurs il est bon de faire remarquer que l'action ide nitrique sur ces matières n'est nullement propre à les retir en élaïdine et acide élaïdique, sans l'addition d'une substance, telle que la mélasse que nœs proposons, on de ne autre moyen convenable, pour modifier l'action de de nitrique par l'élimination d'une portion de son oxy-

ci encore un procédé dû à M. Power, breveté le 28 mars et qui a été employé en France et en Angleterre pour re l'acide élaïdique des builes, principalement celle s, et eu même temps les purifier.

n commence par saturer les huiles avec de la chaux et saponifie à la manière ordinaire; on concasse, on pulet décompose à l'acide sulfurique le savou calcaire, on t on décante comme dans la fabrication ordinaire des gras.

ela fait, on a des vases en grès ou en verre placés sur in-marie, dans lesquels on met une certaine portion des gras lavés, et aussitôt qu'ils sont fondus on ajoute par e 100 kilog. 240 grammes d'acide nitrique du poids spéde 1,30, quelques rognures de zinc et assez d'eau pour e l'acide jusqu'à ce qu'il ne marque plus que 3º à 4º 4,00 n'ait plus qu'un poids spécifique de 1,020 à 1,027, ite le mélange avec une spatule de bois blanc pendant minutes, durant lesquelles des vapeurs nitreuses s'ent et se dégagent par suite de la réaction de l'acide ue sur le zinc. On continue à chauffer en agitant de à autre pendant deux heures, et alors on enlève les

vases du bain-marie, on lave abondamment leur contenu l'eau chaude et on met refroidir dans des vases en bois. L' cide gras, au bout de 30 heures, aura l'aspect d'une maniè grasse concrète.

- "L'acide gras étant refroidi est placé dans des sacs plats crin ou d'un tissu de laine croisé, ou entre des couches d'tissu fait de fibres de noix de coco, et les tissus posés alte nativement avec des claies d'osier et des plaques de fonte so empilés sur le plateau d'une presse hydraulique et exporgraduellement à la pression, jusqu'à ce que tout l'acide oléiq soit expulsé à l'état liquide. Les tourteaux qu'on enlève de presse ont généralement perdu 25 p. 070 de leur poids. (els jette dans une chaudière chauffée à la vapeur, et qua ils sont liquéfiés, on y mélange 25 p. 070 d'alcool à 48° cen on d'esprit de bois, et on incorpore par l'agitation; on décar alors le mélange dans une cuve où on le laisse refroidir cristalliser pendant 15 à 20 heures, en ayant soin de bi couvrir la cuve pendant tout le temps.
- » La matière grasse solide qu'on obtient ainsi, est soum alors à la pression, et il en découle avec l'alcool un liqui huileux très-fluide, qu'on reçoit dans des vases convenabl pour le soumettre ensuite à la distillation afin de recueil l'alcool dont on s'est servi et l'employer à une autre opératic Les tourteaux qu'on obtient alors consistent en un mélan d'acides margarique et stéarique (?). On les fait fondre av de l'eau dans des vases plats en plomb, chauffés à la vape pendant que la surface des acides est exposée à l'air libre e la lumière solaire pendant 15 à 20 heures. Les acides concr solides sont blanchis en soumettant chaque quintal à l'acti de 2 kilog. d'acide sulfurique étendu de 8 litres d'eau et u langé à 240 grammes (7 onces 7 gros) de péroxyde de mi ganese en poudre fine. Ces substances mélangées dans v cuve sont chauffées par un serpentin de vapeur percé de tro Au moyen de ce procédé les acides sont blanchis en de heures.
- » On a proposé aussi, dans ce mode de fabrication, d'e ployer des moules à bougies en verre et d'exposer les bougi dans ces moules transparents, à l'action de la lumière, qui blanchit à la surface. »

abrication des matieres par l'acide sulfurique et la distillation.

M. G. F. Wilson, G. Gwynne et J. P. Wilson ont pris, le tobre 1845, une patente en Angleterre pour un mode de cation des acides gras sans avoir recours au procédé de ponification au moven duquel on les obtient ordinaireet où ils ont combine l'emploi de la vapeur d'eau surffée avec celui de l'acide sulfurique. Nous extrayons de la

fication de leur patente les détails que voici :

In fait fondre une masse considérable de suif ou d'autre ere grasse ou oléagineuse, cinq tonneaux en poids par ple, parce que la chaleur se conserve mieux dans de lles masses, dans un vaisseau en fonte, pourvu au fond serpentin à travers lequel on fait arriver de la vapeur, fée préalablement à une température de 310 à 3700 cent. faisant passer à travers des tuyaux en fer placés sur un Cette vapeur est amenée ainsi dans les matières grasses la ce que celles-ci soient chauffées vers 180º. La vaet les émanations odorantes qui se dégagent sont entraidans une cheminée élevée par un tuyau qui s'élève sur vercle du vase en fer.

es matières grasses chauffées ainsi sont coulées dans une en brique doublée de plomb et plongée en terre, de résister à la pression qu'exerce le liquide. Cette e recoit un couvercle en bois aussi doublé de plomb. tement au-dessous duquel, et se prolongeant à travers la ie, se trouve un tuyau en plomb, perce d'un petit trou aque côté de 15 en 15 centimètres (5 pouces 7 lignes pouces 7 lignes) de sa longueur. C'est à travers ce tube introduit un mélange de 500 kilog. d'acide sulfurique

pids spécifique de 1,8 avec le même poids d'eau.

L'introduction du mélange, qui tombe par jets divisées les matières grasses portées à une haute température, pit une violente ébullition, et, par ce moyen, l'acide et la ere sont parfaitement incorporés avant que l'action de e devienne apparente par une coloration considérable les matières. A mesure que l'effervescence s'apaise, les res noircissent peu à peu; on laisse celles-ci en repos ant six heures, au bout desquelles cette effervescence a Les vapeurs odorantes produites par cette opération sont înées par un gros tuyau qui s'élève du sommet du vase. puis redescend et enfin remonte dans une cheminée élevés. Dans la portion ou courbure inférieure de ce tuyau, un petit jet de vapeur continu condense les portions des vapeurs qui sont condensables, et à la partie la plus basse du coude, l'esa

s'écoule à travers un petit trou dans un égout.

" Au bout des six heures indiquées ci-dessus, l'opération est terminée, et le produit est remonté à la pompe dans un autre vase clos, puis lavé, en le faisant bouillir au moyen de la vapeur libre avec la moitié de son volume d'eau. J.a vapeur d'eau qui se dégage alors, ayant aussi une odeur désagréable, est traitée de la même manière que les émanations qui s'échappent du vase précédent. On soutire alors cette ean, et le lavage est renouvelé de la même manière; excepté que dans le second lavage l'eau est acidulée avec 50 kilog. d'acide sulfurique. Le dernier produit est abandonné au repos pesdant vingt-quatre heures, après quoi il est distillé dans une atmosphère de vapeur une ou plusieurs fois, jusqu'à ca qu'il soit bien purifié; le produit de cette distillation est lavé de nouveau, et enfin, après l'avoir soumis à la presse, employé à la fabrication des bougies ou des chandelles. »

Fabrication des matières au moyen de l'acide sulfureux gazeux, ou de l'acide nitreux et de la distillation.

Ce procédé de fabrication a été proposé en 1843 par MM. W. Coley et G. F. Wilson, et nous allons en faire connaître

les principaux détails.

" L'opération, disent ces manufacturiers, à l'aide de laquelle on purifie les corps gras d'origine animale ou végétale, consiste principalement à les soumettre à l'action de l'acide sulfureux gazeux, à les distiller et à soumettre à la press les produits obtenus. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'appliquer ce moyen au produit acide on oléine, connu dans le commerce sous le nom d'huile de suif, et qu'on obtient dans la fabrication des bougies stéariques, ou à ceux du même genre que donnent l'huile de palme et le spermacéti, on dépose 100 kilog, de ce produit dans une cuve de bois on de plomb, ou mieux en terre cuite, et on y verse 37 kilog. d'acide sulfurique concentré (1,8 de densité), en faisant préslablement fondre le produit, s'il n'est pas déjà liquide. On incorpore avec soin et on soumet pendant 36 heures à une chaleur capable de produire du gaz acide sulfureux: on peut très-bien chauffer à la vapeur, puisque le dégagement s'opère au mieux à 90 ou 91° centigrades. Il ne faut pas verser l'acide eu une seule fois, de peur qu'il n'y ait un

développement de chaleur trop considérable.

On pourrait amener du gaz sulfureux dans la matière par des moyens simples; mais nous préférons celui qui vient d'être indiqué. D' ailleurs, quand il s'agit de matières non acides, cette méthode est la meilleure, parce qu'il est avantageux de les laisser pendant 24 heures en contact avec l'acide avant d'appliquer la chaleur.

Au bout de 36 heures de chaleur on verse sur les matières à peu près 100 litres d'eau à 90° et, après une agitation soignée, on abandonne au repos pour opérer la séparation du corps gras et de l'eau. Il faut ajouter ce dernier liquide graduellement, et quand on l'a séparé il peut servir comme

acide étendu à d'autres objets.

Les matières grasses aiusi traitées, sont disposées dans une chaudière avec serpentin de vapeur pour être lavées avec 300 litres d'eau qu'on chauffe pendant une heure, et au bout de laquelle on abandonne au repos. Le corps gras qui surnage est décanté et bouilli pendant une heure avec 120 litres d'eau aiguisée d'acide sulfurique, et on laisse reposer. Dans cet état, le produit, qui est tout noir, est soumis à la distillation dans un alambic en fer, renfermé dans un bain de sable, et qui porte une douille à l'aide de laquelle on introduit de la vapeur d'eau dans son intérieur pendant tout le temps de la distillation.

On pourrait combiner le corps gras avec l'acide sulfurique, procéder immédiatement à la distillation et amener gradnellement de l'eau au lieu de vapeur dans la marmite de l'alambic; mais tous ces moyens ne valent pas celui décrit. On voit d'ailleurs que cette introduction de vapeur a pour but de prévenir les effets nuisibles de l'air sur les corps gras, résultat qu'on pourrait aussi obtenir en distillant dans le vide.

\* Les produits gras de la distillation sont condensés par un réfrigérant, et l'on règle le feu suivant la vivacité du courant de vapeurs grasses qui s'en élèvent. Ces produits, à mesure qu'ils passent, peuvent être fractionnés suivant leur couleur ou leur consistance; on les fait bouillir pendant 6 à 8 heures avec de l'eau légèrement aiguisée d'acide oxalique, et on peut répêter la distillation pour obtenir des produits plus purs avant la dernière opération.

. Les matières grasses étant refroidies graduellement, pous

ortelles palacent establiser et grainer, sont placées en illasse d'auviron y à 8 bilog... dans des étendelles de crin, où on les soumet à la pontion graduelle d'use presse hydranlique qui on alpane les partions encore liquides. Celles solides qu'on chitat ayant des bouilles une seconde fois avec de l'acide amblane dendu, ou même de l'acide suffurique amai dessels, parteque étre appliquées, soit seules, soit comblates, à la fabrication des bougies.

On pourrait emi, sans soumettre à la presse, se servir invalientement des produits de la distillation, suivant le degué de consistence, pour faire des chandelles, ou, en combimines avec la amée et la potasse, pour fabriquer des savons.

 Voici encre un sutre procédé dans lequel on opère à l'aide de l'acide aitrique, mais d'une manière différente de celle employée jusqu'ici sur l'oleine et sur les liquides grastion sicontife.

- On commence par distiller avec un jet de vapeur ou un filet d'esu, on enfin dans le vide, comme il a été dit, ou bien en prend un quintal mélangé de matière et on y ajoute 25 litres d'eau avec environ 4 kilog. de carbonate ordinaire de soude ou de potense, et on fait bouillir la masse pendant une houre dans une chandière de cuivre, en y ajoutaut de l'eau bien pure à mesure que celle versée d'abord s'évapore. On etalève le mélange et on le fait bouillir à la vapeur dans trois fois son volume d'eau pendant 10 minutes; on abandonne au repos pendant 12 heures; enfin on enlève la matière grasse, et on fait de nouveau bouillir à la vapeur pure dans trois fois son volume d'eau.
- "Les matières ainti préparées, on prend 4 kilogrammes d'acide nitrique du commerce (1,350 de densité), et on y mélange dans un vate en terre, à peu près un sixième de son poids de mélasse qu'on y incorpore, et on vates sur les matières qu'on tient liquéfiées par la chaleur, si cela est nécessaire: on applique alors la chaleur jusqu'à ce qu'il se dégage des vapeurs nitresses, moment auquel en arrête ces vapeurs en versant 200 litres d'eam. Il faut se garder de trep prolonges l'opération, parce que, dans ce cas, les matières se colores mient; puis on entretient la masse dans une forte agitation, gendant deux heures, pour la déberrasser autent que possible de l'acide on des fumées acides, car autement la coloration aurait lieu si on la faisait bouillir avec de l'esm.

· Arrivées à ce point, les matières sent lembes bres à

l'eau dans laquelle on verse, pour 150 litres, 500 grammes (1 livre) d'acide chlorhydrique et 60 grammes (2 onces) d'acide oxalique. Cette eau est chauffée à la vapeur pendant une heure; puis on la laisse reposer, on soutire une portion de l'eau acide qu'on remplace par 100 litres d'eau nouvelle aiguisée de 60 grammes d'acide oxalique; on fait chauffer, on répète l'opération, et quand les matières sont bien lavées, on les purifie, comme on a dit précédemment, pour les faire entrer, soit seules, soit combinées, dans la fabrication des chandelles, ou les convertir en acides gras, ou les faire servir à la fabrication des savons.

 On pourrait employer au même usage les nitrates, les nitrites et les hypo-nitrites ; mais la méthode indiquée paraît

être la plus simple.

Pour convertir en acides gras, on combine avec la chanx, et on procède du reste comme à l'ordinaire, ou bien on traite avec lenteur par l'acide sulfurique, ainsi qu'il a été dit précédemment, et on soumet à la pression, ou bien à la distillation et à la presse, avec les précautions indiquées cidesus pour éviter l'action nuisible de l'atmosphère sur les

matières grasses.

Sans entrer dans d'autres détails sur la méthode proposée, on voit qu'elle repose sur le traitement des matières grasses par l'acide sulfureux, leur distillation avec admission de filets de vapeur d'eau au-dessus de leur surface et avec passage à la presse, ou bien leur distillation préulable avec filet d'eau, ou encore leur saponification par les carbonates alcalius, leur traitement par l'acide nitreux, leur conversion en sels de chaux; puis décomposition des sels par l'acide suljurique, distillation avec vapeur, pour convertir en acides pras, et enfin passage à la presse hydraulique.

Fabrication des matières à l'aide de la distillation,

Plus tard, en juillet 1845, MM. G. F. Wilson, G. Gwynne et J. P. Wilson ont fait remarquer que dans la patente qu'ils ont prise en octobre 1845 (*Poyez* p. 221), ils avaient déjà observé dans le cours de leurs recherches sur l'oxygénation des corps gras, qu'on obtenait en quelque sorte une oxygénation directe de ces corps au moyen de l'oxygène de l'air. Une longue exposition à l'air, surtout à l'état de fusion, dans des vases plats, produit déjà quelques effets de ce genre. Mais ceus-ci sont considérablement accélérés en faixant traverses

ces matières grasses fondues, par des filets continus d'air conformément à la méthode inventée en 1843 par M. A Dunn, dont on a parlé ci-dessus, ou par d'autres moyen

appropriés.

Cette action de l'air sur les matières grasses, disent ces chi mistes, rend les produits oxygènes qu'on en obtient, avantagen à distiller en opérant ainsi qu'il suit : les matières grasses o huileuses, supposons, par exemple, 15 quintaux métrique d'huile de palme, après avoir été soumises à l'action de l'air sont distillées dans une atmosphère de vapeur dans l'apparei patenté en 1843 par MM. G. Gwynne et G. F. Wilson, qu nous décrirons ci-après. La distillation continue aussi long temps que la matière distillée passe librement et sans odes désagréable. Le résidu qui n'a pas distille est traité comme o l'a dit dans la patente dont il vient d'être question, ou bieu préférablement au procédé de saponification qu'on y recom mande, on se sert de l'oxygénation au moyen d'un acide, ains qu'on l'a décrit dans la patente d'octobre 1845, et dont il a et ci-dessus question. Ces produits divers sont appliqués à la fabri cation des bougies et des chandelles à la manière ordinaire

Nous terminerons cet examen rapide des procédés divers de préparation des matières propres à l'éclairage, par la specification de la patente prise en 1843 (mais rendue seulemen publique en 1846) par M. G. Gwynne et G. F. Wilson, dont ou a parlé ci-dessus, pour un procédé de fabrication de ces matières à l'aide de la distillation dans une atmosphère de vapeul d'eau ou de gaz acide carbonique.

. Les perfectionnements, disent les inventeurs, porten

sur plusieurs points dont voici l'énoncé:

• 1º Application à la fabrication des bongies des produit du suif, du lard et autres matières grasses et huileuses, d'ori gine animale, de l'huile de palme, ainsi que les autres corp gras ou huileux d'origine végétale (excepté l'huile de noix de coco), après que ces matières ont èté saponifiées par la chanx les terres alcalines ou des oxydes métalliques, puis ensuit distillées.

2º Traitement desdites matières, préparées, ainsi qui vient d'être dit, par des alcalis, pour les convertir en savon 3º Distillation de ces matières, traitées comme il a été di

au paragraphe premier, dans une atmosphère de vapeur d'eau.

4º Distillation de ces mêmes matières dans une atmo

re de gaz acide carbonique, ou autre corps gazeux appropour éviter l'action préjudiciable de l'atmosphère.

50 Perfectionnement dans l'appareil employé pour coner et recueillir les produits des matières grasses et huis distillées dans une atmosphère de vapeur ou de gaz, et e de nettoyage par la vapeur des vases distillatoires qu'if ent inutile d'ouvrir.

5º Perfectionnement dans le traitement des acides liquides nus avec les matières grasses animales on végétales acise en distillant ces acides au contact de l'atmosphère, et adistillant sans son contact et en chassant l'air par la vad'eau ou autre moyen.

7º Saponification des résidus de la matière grasse après ne portion a distillé, et nouvelle distillation de ces résidus

in d'une atmosphère de vapeur d'eau ou de gaz.

La figure 34, Pl. 2, représente en coupe l'alambic ou cute à l'aide duquel on distille les matières grasses et hui-

a cucarbite A a environ 2 mètres de diamètre, et est dispour travailler une charge d'environ 25 quintaux mées. Elle est en cuivred'à peu près 6 millimètres (a lignes 172)
isseur sur le couvercle et les parois latérales, et 9 millies (4 lignes) sur le fond. Elle porte un petit puisard a
ntre de ce fond. On a représenté dans la figure 35 la madont elle est placée sur le foyer. b est un carneau circude 1 décimètre (3 pouces 9 lignes) de largeur, qui règne
autour des parois, et dans lequel la chaleur passe en quite carneau b'. Ce carneau b conduit à la cheminée par une
eture percée dans sa partie inférieure directement à l'opde la terminaison du carneau b'.

e fond de cette cucurbite repose sur une maconnerie ique, et est en outre sontenu au centre par un tourtean ile réfractaire, courbé suivant la forme de ce vase en ce

, et portant une cavité pour loger le puisard a.

est le couvercle du trou d'homme; d'un tobe fermé à émité inférieure et presque rempli d'huile, dans laquelle je un thermomètre; e un autre tube servant à introduire large, et par lequel on évacue les résidus; f un manoe à mercure pour déterminer la pression; g un tobe qui unnique avec une chaudière à vapeur fonctionnant sous pression de o kil. 33 par centimètre carré au dessus de la ion de l'âtmosphère : et tube se termine à sa partie interieure en un serpentin de vapeur, percé de trous semblab les à celui employé pour purifier la stearine, et au moyen duquel la vapeur est admise dans la matière grasse dans un trèsgrand état de division; h un tube pour le passage de la vapeur et des produits de la distillation: sur ce tube il existe deux soupapes, l'une s'ouvrant en dedans et l'autre en dehors;

i est une soupape à gorge.

\* B est un vaisseau appelé récipient séparateur, attendu qu'on a remarqué, dans la distillation des matières grasses et huileuses à la vapeur, que les matières sont sujettes à être entrainées en nature, et par conséquent à souiller le produit distillé; le vaisseau B a pour objet de s'opposer à cet effet en arrêtant les matières impures qui peuvent ainsi être entrainées à la distillation; j est un tube assemblé sur le fond de ce séparateur et roulé en spirale sur le fond du vase k, qui est en plomb de 4 à 5 millimètres (2 lignes) d'épaisseur. Ce tube perce la paroi du vase de plomb près du fond, pour aller se mettre en rapport avec une pompe l, au moyen de laquelle on enlève les produits souilles pour les reporter à la cucurant en la matière grasse qui serait condensée dans le tube m; m'est un petit robinet pour retirer l'ean ou la matière grasse qui serait condensée dans le tube m.

• Quoique le récipient B ait pour but d'arrêter les matières brutes qui sont entraînées, il condense cependant aussi une partie du produit distillé. L'entraînement de ces matières impures a lieu principalement dans la première période de l'opération, et quand il cesse il n'est plus nécessaire de faire retourner les matières grasses pures dans la cucurbite. On peut, du reste, examiner de temps à autre la marche de l'opération à l'aide d'un petit robinet d'épreuve m-, qui sert aussi à décharger l'eau condensée dans le récipient B. Aussité qu'il n'y a plus de matières impures entraînées, on cesse de faire fonctionner la pompe, et on ouvre le robinet n, qui est à trois voies, pour que les matières grasses condensées

coulent dans un vaisseau approprié à ce service.

"Le vase k est simultanément rempli avec de l'eau par le tuyau d'eau o pour abaisser la température de ces matières, et, dans le cas où elles seraient devenues trop dures au point de s'arrêter dans le tube j, on chaufferait cette eau, en y fasant arriver de la vapeur par le tuyau perforé p. Le robine q sert à s'assurer s'il y a accumulation de matières dans le récipient séparateur B, ou engorgement dans le tube j; p est an robinet pour extraire l'eau du vase k lorsqu'on veut faire

er de nouveau la pompe. Lorsque la pompe ne foncplus, il faut admettre la vapeur d'eau dans le tube / par e de vapeur s, pour s'opposer aux engorgements.

omme il arrive quelquefois que les matières grasses ont aute température, il faut éviter de faire usage de soufaibles pour les assemblages. La disposition à laquelle donnons la préférence, est celle représentée en coupe et re plus grande échelle dans la figure 36. Le joint n' est l'aide de collets boulonnes ensemble, les faces internes collets offrent des arêtes saillantes pour pénètrer dans le et rendre l'assemblage étanche, et les boulous sont sur des rondelles de plomb. L'autre joint nº est fait à sans arêtes, mais avec rondelle de plomb interposée. es vapeurs mélangées qui ne sont pas condensées dans arateur B, passent par le tuyau t dans l'appareil de contion, fig. 37, dont voici les fonctions :

on distille des matières grasses ou huilenses à la r d'eau, ces produits distilles sont sujets à former une ion savonneuse qui a béaucoup de disposition à engorger pentins ordinaires; mais nous avons trouvé que, faisant ser à ces vapeurs mélangées les tuyaux u, u, la plus e partie de la vapeur grasse confait en gouttelettes dans ites v, v, en laissant la vapeur d'eau ou du moins la plus e partie continuer son chemin en compagnie de vapeurs s mélangées, de moins en moins aboudantes, pour se dans le tube u', où l'on peut condeuser ces vapeurs à d'une injection d'eau s'échappant par une pomme d'arw, avant de les recevoir dans la citerne C. Afin de fale départ entre la matière grasse et l'eau condensée, rne C porte un tube x qui débouche près du sommet et d jusqu'à quelques centimètres du fond, et par lequel harge continuellement l'eau du fond en laissant la marasse s'accumuler au sommet.

hacune des boltes v est pourvue d'un tube vi fermé par , ouvert par le baut, rempli en partie d'huile, et dans plonge un thermomètre; il y a aussi un robinet d'ée v. Pour s'assurer s'il n'y a pas engorgement dans les et sur le fond de chacune de celles-ci, est assemble à stanche un serpentin de cuivre 03, place dans un vase y, a d'un tube d'eau o et d'an tube de vapeur p, semblable précédemment décrits.

a fig. 38 présente que section transversale de l'un des

vases v avec le serpentin. On voit que ce serpentin remonte à une certaine hauteur, afin de s'opposer à la sortie de vapeur non condensées, en maintenant le tube rempli de mailère grasse.

» Dans un des tuyaux verticaux u, on a introduit un manomètre, afin de reconnaître s'il existe une différence de pression entre l'appareil de condensation et la cucurbite.

La fig. 39 indique, pour les tuyaux u, un mode d'assemblage qui nous a paru très-convenable pour de hautes températures. Un des bouts de tuyaux est tourné exactement sous la forme d'un cône creux, et l'autre a son épaulement tourné, sphérique, ce qui produit un assemblage parfaitement étanche, au moyen d'un contact métallique, quand on visse ensemble.

La figure 40 est une vue sur une plus grande échelle de la soupape à gorge i de la fig. 34. i' est une tige portant une fenêtre au milieu pour y insérer la valve qui y est assujettie par la vis i²; i³ est un épsulement de la tige, fonctionnant su un siège conique, de manière à faire un assemblage étanche conique. Cet assemblage est retenu en place et ajusté de temps à autre à l'aide d'un anneau i³, portant un filet fin de vis à sa périphérie, et fonctionnant dans un écrou taraude correspondant.

» D'est un réversoir pour charger la cucurbite; il peu renfermer de 25 à 30 quintaux métriques, et on le rempli au moyen d'une pompe par le tuyau E. Sur le fond de créservoir, il existe un serpentin fermé F pour la circulation de la vapeur d'eau venant de la chaudière, et ayant pour bu de chauffer les matières. G est un bouchon retenu en place pa la tige G, qui passe par des guides. Le guide supérieur et araudé et reçoit une partie filetée de la tige G, de façon qui le bouchon G peut être ouvert ou fermé en tournant cett tige avec la poignée G<sup>2</sup>; le siège du bouchon est assemble avec le tube de chargement e. H est un petit robinet de vapeur en communication avec la chaudière pour chauffer le tube et le tube l, dont il va être question.

» J est le vase à résidus; il est pourvu de deux sonpapes, l'une ouvrant en dehors et l'autre en dedans; il communique avec le tube de chargement e, par l'entremise du tube recourbé I. K est un gros robinet qui ouvre ou ferme la communication entre la cucurbite et le vase J, et L un robinet de décharge des résidus; M un petit robinet pour évacuer l'essa de condensation; on le dévisse quand on cesse de faire fonetionner la cucurbite, afin de donner accès à l'air et de prévenir la formation du vide qui ferait remonter les matières grasses dans les tubes. Il y a un robinet semblable O sur le tube à vapeur g.

· Voici maintenant la manière de faire fonctionner cet

uppareil:

- · Supposons que le réservoir D soit rempli de matièrea grasses, chauffées à une température de 87º ou 88º cent., on fait arriver la vapeur d'eau par le tube et le serpentin q dans la cucurbite A afin de l'échauffer ; en même temps on ouvre le petit robinet H pour chauffer les tubes e et I, ainsi que le petit robinet M pour évacuer l'eau qui se forme pendant ces opérations. Au bout de peu de temps la cucurbite est suffisamment chaude, ce qu'on reconnaît à ce que la vapeur passe sans condensation dans le séparateur B et dans l'appareil de condensation. Lorsque cela a lieu, on ferme le robinet H et la soupape de gorge i. En quelques moments la vapeur acquiert une pression suffisante pour faire passer l'eau condensée pour le réchauffement de la cucurbite dans le tube I et le robinet M. Aussitôt que l'eau est évacuée, ce qu'on reconnaît en ce que la vapeur passe sans se condenser et se montre par ce robinet M, on ferme celui-ci et on ouvre la soupape de gorge i. Immédiatement après, on ouvre le bouchon G, et la matière grasse commence à affluer dans la cucurbite; quand ce vaisseau est chargé, on ferme le bouchon. Les robinets H et M étant alors ouverts, la vapeur force la matière grasse qui reste encore dans le tube I à passer par le robinet M, qui la dècharge dans un vase placé pour la recevoir. Les tubes e et 1 sont remplis de vapeurs pendant le reste de l'opération, afin de les maintenir chauds; enfin on continue d'admettre la vapeur dans la cucurbite pendant tout le reste de l'opération, et l'on pourrait même générer la vapeur nécessaire à cet objet, en admettant de l'eau dans la cucurbite. Quoi qu'il en soit, c'est en ce point de l'opération qu'on allume le feu sous ce vaisseau.
- Quand on commence à opèrer, il y a d'abord condensation d'eau dans le séparateur B; on évacue cette eau en ouvrant le robinet m² qu'on laisse ouvert jusqu'à ce qu'on remarque que c'est principalement de la matière grasse qui sécoule. Alors on ferme le robinet m²; on ouvre celui m² pour rider le tabe m et l'eau condensée et lorsque cela est effec-

tué on farme mi et on fait manouvrer la pomi tourner les matières grasses impures à la cucurb par la pompe continue jusqu'à ce que les matière dans le vase B soient trouvées suffisamment pr arrête le pompage, on ouvre le robinet à trois fi seau de plomb k est rempli d'eau, et le produit e le robinet n; en même temps on ouvre ce robinet vapeur s pour le but précédemment expliqué, et p marche ainsi, il se condense dans les boîtes v des pe tières grasses purifiées qui s'éconlent par les serp vases y doivent alors être remplis d'eau, et en exar à autre les robinets d'épreuve 🕫 pour s'assurer 🤉 engargement dans les tubes. Peu de temps apri est allumé, on commence l'injection d'eau par la resoir w, et au bopt de quelque temps il arrive u', un peu de matière grasse avec de la vapeur condensent dans la citerne C.

 Lorsque environ trois quarts de la charge on retire le feu et on ouvre les carneaux pende d'heure pour refroidir la cucurbite ; puis on décha dus pour recommencer une nouvelle opération. est fermé, celui M ouvert, et la soupape de mée. Au bout de peu de temps la pression de assez considérable à l'intérieur de la cucurbite pot résidus par le tube I, et lorsqu'elle commence i an robinet M, on le ferme immédiatement et robinet K : les résidus continuent ainsi à être p pression de la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient p réservoir de décharge J. On reconnaît que l'opér minée par l'échappement de la vapeur par la so robinet K est alors fermé, la soupape de gorge une nouvelle charge introduite en soulevant le et enfin on commence une nouvelle opération de

"Les résidus obtenus dans les opérations pri dans les autres procédés de distillation des matièr oléagineuses (acidifiées ou non préalablement), or ment une couleur rembrunie et ne sont pas pri distillés avantageusement. Ce défaut paraît prov procédé ci-dessus décrit, de ce qu'une portion d a échappé à la saponification; et nous avons t un résidu obtenu dans la distillation de ces matiè miss et décomposé à la manière ordinaire, puis mis à la distillation à la vapeur, on en obtenait des produits ayant une certaine valeur. Cette dernière distillation s'opère de la manière décrite ci-dessus, excepté qu'il ne faut pas so servir d'une cucurbite en cuivre et extraire plus de la moitié de la charge, de peur qu'il ne survienne quelque avarie provenant du dépôt qui se forme au fond de la cucurbite. Le dernier résidu est transvasé dans une cucurbite en fonte et distillé à la vapeur jusqu'à siccité. Si le produit gras de la distillation d'un résidu est trop coloré, on peut le redistiller avant d'en faire l'application dont il va être question ci-après.

Les produits distillés obtenus par les procédés ci-dessus

sont traités ainsi qu'il suit :

» Si ce sont des matières grasses concrètes, semblables au suif, au saindoux, à l'huile de palme, on les soumet à la pression de la même manière qu'on opère dans les fabriques de stéarine; si ce sont des matières liquides, comme l'huile de baleine, etc., il faut d'abord les filtrer ou les mettre en sacs, puis extraire à la presse les portions solides. Ces produits obtenus de la distillation et de la pression qui ont de la consistance, sont transformés en bougies, ce qui s'opère de la même manière que pour fabriquer les bougies de stéarine, excepté qu'on emploie des mèches plus petites à cause de la plus grande inflammabilité des matières grasses distillées. Les produits de la presse peuvent aussi être employés avec d'autres matières grasses à la fabrication des chandelles. Quant aux acides liquides obtenus dans les différents procédés indiqués ci-dessus, on peut les traiter par des alcalis convenables pour les transformer en savons. Le produit gras entier de la distillation peut également être traité par les alcalis et converti de même en savon.

Les acides liquides dits acide oléique, qu'on obtient par ces moyens ou par d'autres procédés, renferment quelques substances qui les rendent en grande partie impropres à la combustion dans les lampes. Nous proposons de faire disparaître presque entièrement ce défaut en distillant d'abord l'acide oléique au contact de l'air, afin de produire un changement dans sa constitution, puis de le distiller une ou plusieurs fois encore sans contact de l'air et avec admission de vapeur d'eau ou autre moyen approprié. Relativement à l'huile de suif ordinaire, nous nous bornons à une distillation à l'air suivie de deux distillations hors du contact de l'atmosphère en mettant cette huile en sac après la dernière distillation afin d'en ex-

traire la matière solide qu'elle renferme. Les lempes dans les quelles on brûle les huiles de cette nature deivant être faites ou recouvertes en matières sur lesquelles les acides gras sont sans action; ainsi, le plaqué galvanique à l'intérieur de cu

lampes produit l'effet désiré.

» Quoique la vapeur d'eau soit l'agent auquel nous donnons la préférence dans le procédé qui vient d'être décrit, afin de s'opposer au contact de l'atmosphère, on peut aussi employer comme moyen d'éviter ce contact de l'air, d'entres corps gazeux convenables et sans action prejudiciable any les corps gras. Le corps gazeux que nous considérons comme le plus propre à cet objet après la vapeur d'eau, est le gas acide carbonique, qu'on peut générer par les moyens connus, mais qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner sous une pression sepérieure à 113 d'atmosphère au-dessus de celle ordinaire. L'appareil ci-dessus decrit, quand on emploie la vapeur de l'esa, est également applicable avec le gaz acide carbonique; tontafois, comme la préparation de ce gaz est dispendieuse, il vaudra mieux économiser, ce à quoi on parviendrait en terminant le dernier tube vertical v', fig. 37, par un récipient métallique imperméable à l'air, entouré d'eau froide, au lies d'une pomme d'arrosoir w et du tube qui lui appartient. Le gaz qu'on pomperait dans ce récipient, serait retourné au gazomètre, et le récipient ouvert de temps à autre pour enlever les matières qui s'y seraient fixées. »

Nous rapporterons encore ici un procédé dû à M. W. G. Jones, chimiste manufacturier, et fondé sur la distillation pour obtenir avec l'huile ou beurre de noix de coco, des matières propres à faire des bougies-chandelles de cocinine on des bon-

gies d'acide cocinique.

"L'huile ou benrre de coco, dit-il, qu'on transporte en assez grande aboudance maintenant en Europe, a jusqu'à présent été traitée par une pression mécanique pour séparer la partie solide de celle plus liquide, et pour en obtenir ce qu'on a appelé respectivement stéarine et oleine de coco. Il y a ansai un autre produit de consistance intermédiaire qu'on vend aux savonniers pour la fabrication du savon dit d'huile de coco, on qu'on soumet de nouveau au même procédé de pression. Le pramier de ces produits, ou la stéarine (cocinine), est employé en has gleterre à la fabrication des chandelles, à laquelle on l'applique quelquefois seul, mais que l'on trouve plus avantageux le mélanger avec de l'acide stéarique extrait du suil pour se

riquer des chandelles d'un usage aujourd'hui très-répandu s ce pays sous le nom de chandelles composites. Le second duit, ou l'oléine de noix de coco, quoique pouvant recedes applications utiles, est sujet à se congeler, même à

températures comparativement élevées.

J'ai pensé qu'on pourrait parvenir à obtenir les matières des et fluides dont se compose l'huile de coco, par un proanalogue à celui qu'on emploie pour le suif, c'est-à-dire la saponification. A cet effet, je dépose un tonneau, ou oo kilogrammes d'huile de coco, dans un vaisseau pourvu ond d'un serpentin percé de trous qui permettent à la ur de passer dans la matière qu'on traite, jusqu'au mot où, celle-ci étant en fusion, cette vapeur s'échappe dans nosphère. Dans cet état j'introduis dans ce vaisseau une aine proportion de lait de chaux, et je continue à faire illir au moyen de la vapeur, jusqu'à ce qu'il y ait sapoation complète. L'ébullition dure ainsi six à huit heures s l'introduction du lait de chaux, et il faut une plus ade proportion de cette chaux que pour saponifier le suif, -à-dire que cette saponification s'effectue mieux avec ile de coco lorsqu'on emploie 20 kilogrammes de chaux pour chaque quintal métrique d'huile de coco, quoique 18 kilogrammes puissent parfois suffire.

Le savon ainsi formé est enlevé et jeté dans une cuve, nffée à la vapeur, où on le décompose au moyen de l'asulfurique qu'on étend de vingt fois son poids d'eau. e dilution aurait besoin d'être plus considérable que pour écomposition du stéarate de chaux extrait du suif, car j'ai arque que le produit acide d'une grande consistance qu'on ait ainsi de l'huile, donne, lorsqu'on éteint les chandelles précaution, une odeur désagréable qu'on évite en étent l'acide. Celui-ci étant donc convenablement étendu, est é dans le vase qui contient le savon, et on fait bouillir à la cur libre, jusqu'à ce que l'acide sulfurique se soit combiné la chaux. Il faut environ a kilogrammes d'acide sulfuriconcentré pour la quantité de chaux employée. La déposition exige environ quatre heures; quand elle est opeon cesse de faire arriver la vapeur, le sulfate de chaux se cipite peu à peu au fond de la cuve, et l'huile de coco, vertie en acide que je nomme mélange acide, est pompé r être versé dans une autre cuve également chauffée à la eur. On verse dans cette cuve environ goo litres dean, et on fait bouillir pendant une heure, après quoi on cesse chauffer et on laisse reposer. On soutire alors l'eau que si nage le mélange, et on fait bouillir encore celui-ci penda une autre heure avec une égale quantité de nouvelle eau.

"Le mélange acide, préparé ainsi qu'il vient d'être dit au l'huile de coco, est transformé en un autre produit en l'ait tant avec soin avec un autre oxyde convenable, jusqu'à ce qi s'y trouve parfaitement combiné, afin d'obtenir, par une d tillation ultérieure du produit ainsi formé, une matière pro a la fabrication des chandelles ayant un degré bien pélevé de fusion que celui auquel on est encore parvenu de le traitement ordinaire de l'huile de coco. J'emploie pour objet un lait de chaux épais à la dose de 20 kilogrammes quintal métrique de mélange acide. Le chauffage à la vapen est pas ici nécessaire. Le savon qui se forme ainsi est distil dans une cornue en D, semblable à celle dont on se sert de les usines à gaz. Le produit gras qui distille est condensé du un serpentin en étain, disposé dans un vase rempli d'eau, au moyen de tout autre réfrigérant.

» J'ai essayé, dans cette distillation du savon calcai d'introduire de la vapeur dans la cornue, mais sans auc

avantage remarquable.

-Les produits les plus volatils de cette distillation peuve si on le désire, être condensés au moyen de réfrigérants pticuliers; quant au produit gras de la distillation, on le fouillir pendant six à huit heures, au moyen de la vapeur bre, dans de l'eau légèrement aiguisée avec de l'acide sul rique, ou mieux de l'acide oxalique. On le laisse alors refr dir très-lentement dans un vase convenable, dans lequel le décante pour qu'il cristallise, après quoi il est soumis à pression.

• La machine dont on fait usage pour cela, est une pre hydraulique à piston de oma5 de diamètre, pourvue d'nombre convenable de plaques en fer légèrement converpour que le liquide acide puisse s'en écouler facilement. Lo que le produit est refroidi et à l'état solide, on en prende viron 6 à 7 kilogrammes qu'on place dans une toile semb ble à celles qui servent dans la fabrication des bougies stériques, on empile ainsi des charges les unes sur les autres, laisse durcir douze heures par une température de io à i centigrades, puis on place la pile dans la presse avec une p que de fer entre chaque gâteau, jusqu'à ce que la presse

remplie. On applique ensuite la pression très-lentement, dant environ vingt-quatre heures, à une température d'a près 14 à 15°. Dans cet état les gâteaux sont transportés une autre presse où on les comprime d'une manière sem-le, mais ençore plus lentement, pendant vingt-quatre ces, à une température qu'on élève graduellement jus-40° à 45°. Cette pression doit être donnée avec assez de pour qu'il ne s'échappe aucune matière solide par les le des toiles.

J'ai trouvé qu'il était avantageux de soumettre le liquide imé à une seconde purification par l'acide oxalique ou trique, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; après quoi on peut ire servir à l'éclairage on le mélanger aux autres huiles, roduit concret, après une semblable purification, est

re à faire des chandelles on des bougies. Un autre moyen de parvenir au même butconsiste à distilbuile de noix de coco dans une cornue, ainsi qu'il a été
i-dessus, après sa première saponification, et sans user du
édé intermédiaire de décomposition du savon calcaire et
raitement du mélange acide par la chaux. Dans ce cas, il
ient d'employer à la première et unique saponification
plus grande proportion de chaux qu'on peut porter jus30 kilogrammes par quintal métrique de l'huile de coco,
brise en petits morceaux le savon ainsi formé, on le lave
au chaude et on le distille dans une cornue, ainsi qu'il a
dit précédemment. Du reste, l'expérience m'a démontré
le premier procédé a donné de plus beaux résultats; mais
le second est plus économique.

Le mélange acide d'huile de noix de coco, obtenu par les cédés ci-dessus décrits, peut aussi être soumis à la distilm sans l'addition de chaux indiquée ci-dessus. A cet effet se sert d'un alambic en fonte pourvu d'un serpentin en n, et dont le diamètre est égal à la hauteur; pour prévetout accident on plonge, la partie inférieure de cet alamdans une marmite en fer de dimension correspondante, un espace entre eux de 2 à 3 centimètres, qu'on remplit able. La partie supérieure de cet alambies se garnit égaent de sable pour éviter toute déperdition de chaleur, pération ne marche bien que lorsque ce vase peut renner envirou 1000 kilogrammes de mélange acide. Pendant e distillation on admet un jet de vapeur d'ean à l'intérieur l'alambic, qui m'a mieux réussi que l'eau chaude que i su d'abord arriver goutte à goutte. consustance, aux ainerentes epoques de la distributo

»Du reste, je dirai que vers la fin de la distillation chaux, telle qu'elle a été décrite plus haut, je s ordinairement les produits suivant leur couleur vari

- erdinairement les produits suivant leur couleur vari
  "Les produits les plus liquides sont bouillis penc
  huit heures avec de l'acide oxalique ou sulfurique
  puis soumis à un refroidissement gradué, ainsi qu'il
  pliqué. Une portion considérable de l'huile liquide
  alors séparée par une filtration semblable à celle
  sert dans les fabriques d'huile de spermaceti, et les
  portions qui passent dans le serpentin n'ont même p
  d'être filtrées. Il est évident, du reste, que l'huil
  par les procédés précédents, peut être filtrée à plus
  prises pour la dépouiller complètement de tout m
  matière solide.
- » La portion la plus solide des produits de la diaprès avoir bouilli pendant six à huit heures avec oxalique ou sulfurique étendus, ainsi que les résid de la filtration de ceux qui sont liquides, sont sou pression ensemble ou séparément, en n'élevant pa température à plus de 25° à 26°.
- Le produit liquide obtenu par le procédé ci-de être appliqué, sans nouvelle filtration, à la combust des lampes, ou être mélangé à des huiles, tandis que

on transporte le résidu dans un autre vase où on le combine à le chaux et distille comme ci-dessus la combinaison. Je ferai remarquer que le procédé qui vient d'être mentionné de refroidissement et pression gradués, peut être appliqué aux acides d'huile de noix de coco sans distillation, mais que cette distillation fournit des produits beaucoup plus nets et distincts, et bien supérieurs. J'ajouterai qu'en faisant bouillir avec l'acide oxalique ou sulfurique pour la purification, j'ai trouvé que les proportions les plus convenables consistaient environ en 1 kilogramme d'acide oxalique ou 2 kilogrammes d'acide sulfurique étendus dans 250 litres d'eau par tonneau (1,000 kilogrammes) de matière grasse.

· Les procédes que je viens de décrire ne s'appliquent pas seulement à l'huile de noix de coco à l'état brut, telle qu'on la recoit dans le commerce, mais on peut aussi s'en servir avec l'oléine et la stéarine de noix de coco obtenus par d'autres moyens, ou un produit intermédiaire mentionné ci-dessus. On trouvera qu'en opérant ainsi sur l'oleine et le produit intermédiaire, on en recueille une substance excellente pour la fabrication des chandelles avec des matériaux comparative-

ment à bas prix dans le commerce.

· Enfin , une partie de mes procedes s'applique à la distillation immédiate de l'huile de noix de coco, afin d'en extraire les acides que cette matière renferme. Cette manipulation opère dans un alambic semblable à celui mentionné plus haut, avec application d'un jet de vapeur. Le produit de cette distillation se traite comme il a été dit. Toutefois, je dois woner que je donne la préférence à la saponification par la thaux et à la décomposition du savon qui en résulte pour la préparation de ces acides.

. Les matières grasses peuvent être purifiées par une distillation dans le vide, et l'expérience m'a démontré qu'on pouvait, avec utilité, introduire ce mode de distillation dans lo traitement à l'alambic de l'huile de noix de coco sans chaux, et qu'il en est de même pour la purification des différents

produits obtenus.

"On voit donc en résumé que les moyens nouveaux, et qui an appartiennent, dans les procedes que je viens de décrire, sont:

Le mode d'obtenir les produits de l'huile de noix de coco en soumettant les acides qui en proviennent, ou leurs combinaisons, à la pression entre des tissus.

 2º La combinaison de ce corps gras avec la chaux, et décomposition ultérieure par un acide ou une distillation.

- 3º Le mode de traitement des acides extraits de l'huile de

noix de coco par une combinaison avec la chanx.

» 4° La distillation des acides provenant de cette buile ou de leurs produits sans les dissoudre préalablement dans l'alcool, ainsi que l'application des alambies en fer à cette opération.

»5° La pression donnée à ces acides ou à teurs produits en lits ou gâteaux distincts, en leur appliquant une chaleur artificielle pour les séparer plus aisément et plus complètement.

» 6° Le concours de la vapeur lors de la sapenification de

l'huile ou de la décomposition du savon.

» 7° La distillation immédiate de l'huile de noix de com afia de l'obtenir sous forme d'acides. »

## CINQUIÈME PARTIE.

LA FABRICATION DES CORPS GRAS NEUTRES OU NON ACIDES, ET DE CELLE DES BOUGIES FAITES AVEC CES CORPS SEULS OU MELANGÉS AUX ACIDES GRAS.

Jusqu'à présent nous ne nous sommes occupé que de la faication des bougies faites avec des acides gras concrets purs,
i du moins mélangés avec une faible quantité de cire blanche,
our troubler la tendance de ces acides à la cristallisation;
ais les besoins variés des consommateurs, et surtout la contrence, ont donné naissance à une foule de produits comma
as des noms très-divers et souvent bizarres, fabriqués avec
s corps gras non acides, et où les acides gras n'entrent plus à
tat de pureté, mais sont mélangés, la plupart du temps,
ux matières concrètes des corps gras, telles que la stéane, la margarine, la palmitine ou la cocinine, pour faire
a produits propres à l'éclairage qu'on a désignés souvent
us le nom général de bougies-chandelles, de bougie de
supposition ou bougie de stéarine, de palmittine, etc.

Pour fabriquer ces bongies de stearine et de composition, a voit donc qu'il est nécessaire d'avoir recours à des prodés pratiques pour séparer entre elles, dans les corps gras, a matières concrètes neutres de celles qui sont finides à la

mpérature ordinaire.

Il fant quelquefois bien peu de choses pour déterminer la paration de l'oléine et de la stearine mélangées dans les aps gras, mais la température à laquelle on opère cette paration n'est pas indifférente, car pour peu qu'elle soit evée, l'oléine tiendra en dissolution quelquefois la majeure artie de la stéarine qu'on y recherche, et dans ce cas il faut on-seulement absisser la température, mais encore tenir plus longtemps possible au froid, parce que la stéarine ns sépare pas toujours promptement de l'oléine qui la tient an asolution.

L'expérience a démontré en genéral que la pression appliuée dans des circonstances convenables était un des moitleurs

procédés qu'on puisse employer dans les manufactures pour la séparation des corps gras concrets mélangés à ceux liquides.

Quelquefois les corps gras sont tout naturellement disposés à se laisser presser, et M. Golfier-Beyssère cite des échantillons d'huile de palme, d'huile de noix de coco et de benrre de

chèvre, qui lai ont présenté ce caractère.

Ce qu'il convient le mieux de faire, suivant le même chimiste manufacturier, pour déterminer la séparation en question, c'est de placer la stéarine dans des conditions favorables à sa cristallisation, et, dans une multitude de cas, des agents qui paraissent insignifiants, produisent ce résultat, Ainsi, la température à laquelle on fond les suifs, la pression atmosphérique, la vapeur d'eau, un grand nombre de sels, d'acides, d'alcalis, un peu d'alcool, ou une huile essentielle quelconque. déterminent cette séparation.

J'ai remarqué, poursuit le même chimiste, que lorsqu'en fait passer un courant de vapeur d'eau dans du suif auquel on ajoute par petites fractions jusqu'à environ 3 p. 010 de son poids de chaux vive, qu'il faut avoir soin de n'ajouter qu'en lait très étendu, et qu'ensuite on sature par l'acide sulfurique, le suif devient très-blanc, dur et compressible, mais l'opération de la pression est délicate; cependant on retire jusqu'à 21,7 p. 010 de très-belle oléine en divisant la matière en tourteaux très-minces, qu'on laissait deux et même trois jours en presse, et n'opérant la pression que par petits degrés à la fois.

Un bon procédé, toujours d'après le même manufacturier, est celui qui a été indiqué par M. Lecanu, et qui consiste à ajouter de l'essence de térèbenthine au suif fondu et à laisser refroidir. Par ce moyen la séparation des deux corps s'opère très-bien par voie de pression. La seule expérience quantitative faite par l'auteur à l'aide de ce moyen a donné 36,5 pour ojo d'oleine, et il est très-facile d'enlever ensuite économiquement jusqu'aux dernières traces d'essence de térébenthine

dont l'odeur ferait repousser le produit.

D'après cet exposé, il est facile de concevoir qu'on a dû proposer bien des moyens pour fabriquer économiquement la stéarine, la palmitine ou la cocinine et les bougies où entrent ces substances, et nous allons successivement faire connaître quelques uns de ces procédés. Seulement, nous devons avertir, en passant, que les bougies de stéarine pure et de composition sont inférieures à celles d'acides gras concrets sous le rapport de Intensité de la lumière, de l'odeur, de la salubrité, etc., toutes

les conditions de la fabrication restant les mêmes. Mais aussi, comme l'ayons dit, elles sont à un prix moins élevé, et, par conséquent destinées à satisfaire à des besoins moins exigeauts.

Essence. — Il y a déjà longtemps que M. Braconnot a indiqué la préparation d'une matière à laquelle il a donné le nom de ceromimène et qu'il extrait des matières grasses animales pour l'éclairage ou la fabrication des savons, de la manière suivante:

Le suif ou la matière grasse dont on veut extraire la matière concrète, est dissous dans une quantité variable d'essence ou huile volatile, ordinairement l'essence de térébenthine. Ce mèlange est introduit dans de petites caisses recouvertes à l'intérieur de feutre et dont les parois latérales ainsi que le fond sont perforés d'une multitude de petits trous, et soumis en cet état à une pression graduée et forte qui en exprime l'essence ajoutée et la portion la plus fluide de la matière grasse. Quand le tout est bien exprimé et égoutté, on enlève la portion solide restée dans les caisses, on la fait bouillir doucement avec de l'eau pour lui enlever l'odeur de l'essence de térébenthine, puis on la tient en fusion pendant quelques heures avec du charbon d'os récemment préparé. Cette substance préparée ainsi est d'un blanc brillant, semi-transparente, sèche, dure, sans saveur et sans odeur.

Cette matière, très-propre à l'éclairage, ne peut cependant pas être employée sous cette forme à cet usage, à cause de sa fragilité qui ne permet pas de la travailler et de la transporter. On parvient toutefois à lui donner une certaine ductilité ou de la ténacité en la mettant en contact avec un peu de chloro u d'acide chlorhydrique; en l'unissant avec le 5° de son poids de cire d'abeilles on obtient le même résultat, alors on peut la mouler en bougies d'une très-bonne qualité.

L'huile exprimée, ou la portion fluide ou soluble du suif, contient encore, indépendamment de l'essence qu'on peut séparer par la distillation, une quantité assez notable de matière concrète qu'elle a entraînée en solution. On la blanchit au charbon d'os et on s'en sert à la fabrication du savou.

Quelques années plus tard, M. Eboli, fabricant, a pris un brevet qui se trouve mentionné dans le tome 40, p. 434, des brevets expirés, pour l'application de ce procédé à la fabrication d'un nouveau genre de bougie dite éboline, et voici comment le procédé est énoncé dans la spécification;

même, puisqu'à la date du 14 20ût 1840 il a pris, de c avec M. Tresca, un nouveau brevet qu'on trouve aussi dans le tome 49, p. 423, des brevets expirés, pour un pr qui leur est propre, de fabrication de la stéarine.

• Iluile fixe. — Le suif et la plupart des corps gras, MM. Tresca et Eboli dans ce brevet, qu'ils soient d'a animale ou végétale, sont formés d'un principe liquide a principe solide, dont la séparation n'a pu jusqu'ici s' facilement qu'en petite proportion ou par des réactifs or ou incommodes.

Nous parvevous à produire cette séparation en dimi l'affinité du principe liquide pour le principe solide l'addition d'une huile fixe animale ou végétale.

Le mélange des deux corps est fait en amenant à de fusion le suif ou le corps gras sur lequel on opèra quantité d'huile qu'il convient d'ajouter varie avec les rentes matières grasses; pour le suif, cette quantité est viron les trois quarts du poids du corps gras primitif.

L'huile étrangère qu'il serait le plus convenable ployer pour opérer ce mélange, serait celle que l'on déjà extraite de la substance sur laquelle on doit op mais, lors de la première opération, on n'a pu encore s curer cette huile, et on est obligé d'avoir recours à une Le mélange refroidi est soumis graduellement à une forte pression qui en chasse l'huile étrangère, entraînant avec elle la plus grande partie du principe liquide du corps gras soumis à l'opération; pour le suif, cette partie s'élève à 30 ou 40 p. 010

de son poids primitif.

L'huile extraite est placée dans des réservoirs très profonds, maintenus à une température égale ou un peu supérieure à celle observée lors de la pression; elle doit y séjourner pendant un temps assez long pour que les parties solides qu'elle renferme encore puissent se déposer au fond du réservoir; au bout de ce temps l'huile est décantée; le dépôt, qui s'est formé, auquel on ajoute une portiou convensble d'huile, est employé au traitement d'une nouvelle quantité de suif ou de matière grasse, pour remplacer l'huile étrangère indispensable à la première opération.

La portion d'huile extraite qui n'a pas été employée à l'opération subséquente, peut dès-lors être livrée au commerce, mais elle sera d'autant plus pure que la même huile aura été auccessivement employée à un plus grand nombre d'opéra-

tions.

La matière solide restée dans les sacs se trouve, au sortir de la pression, dégagée de la plus grande partie du principe liquide qu'elle renfermait, en sorte que, par notre procédé, nous convertissons la matière grasse, soumise à l'opération, en deux parties, l'une liquide, l'autre solide, qui sont toutes deux d'une grande utilité; la première peut remplacer parfaitement l'huile de pied de beuf dans ses différentes applications; toutes deux sont, pour l'éclairage soit dans les lampes, soit pour la fabrication des chandelles et des bougies, d'un meilleur usage que le corps gras primitif.

Pour opérer la pression que ce procédé comporte, on pourrait presqu'indifféremment employer l'un des moyens quelconques actuellement en usage; mais le plus convenable consiste à faire les sacs sur le plateau même de la presse, et dans l'intérieur d'un seau, qui doit être formé de plusieurs châssis superposés pour faciliter le travail de la confection des

sacs.

Si l'huile extraite par ce procédé vient à s'épaissir lorsqu'elle est mise à déposer, ce qui arrivera rarement si l'opération a été bien conduite, il suffira de la presser de nouveau pour en retirer la partie solide.

Acide sulfurique et manganèse. - MM. Henry et comp. de

Paris ont proposé (Brevets expirés, s. 48, p. 440) un autre moyen de préparation de la stéarine, dont voici l'exposé :

"On fait fondre l'huile de palme, soit 50 kilog. (100 livres),

à une chaleur croissante jusqu'à 60 degrés.

- » On fait ensuite un mélange de 12 livres d'acide sulfurique:
  - 8 livres manganèse carbonisé.
- on remne ce mélange; on le verse peu à peu, comme par un robinet, dans le vase qui contient l'huile chanfiée, ainsi que nous l'avons dit, à 60 degrés. On continue à remner le tout ensemble jusqu'à ce qu'il vienne à bonne consistance, on laisse ensuite reposer pendant vingt-quatre heures, puis on sépare l'acide au moyen d'un fort lavage à l'esu pura; oa laisse de nouveau reposer le tout, après quoi l'on sépare la surface d'avec le noir qui s'est précipité au fond du vase,

La surface étant devenue propre, on la met par portion de 5 à 6 livres dans des serviettes d'une étoffe de laine dite malfil, que l'on soumet à une forte pression à froid, et ensuite à une deuxième pression à chaud, entre les plateaux d'une presse bydraulique ordinaire; les tourteaux qui en résultent, après le départ des corps gras, contiennent la stéarine (palmitine).

On trouve encore à la page 100 du tome 52 des brevets expirés, l'énoncé d'un procédé de fabrication de la stéariae par la voie de l'acide sulfrique, et qu'on doit à M. Hainsselin. Voici comment ce fabricant a décrit son procédé et l'établissement pour le mettre en pratique:

Fiq. 41, 411, 412, Pl. 2. A, plan général de la fabrique;

B, façade sur la rue;

E, section sur la ligne c, d.

Plan général A. — Il se compose, au rez-de-chaussée, d'un corps de bâtiment F pour l'administration; à droite et à gauche sont les ateliers de paquetage et les magasins des produits fabriqués prêts à être livrés au commerce.

Les ailes G, H sont destinées aux couleries des bougies et des chandelles.

Le bâtiment I est le fondoir, quatorze cuves y sont placées sur un théâtre disposé en gradins; à gauche et à droite, aux endroits e, f, sont deux presses à froid.

J, est l'emplacement des chaudières à vapeur et du moteur; h est la cheminée du fourneau.

K, L sont de petits bâtiments destinés à différents usages. Matériel pour fabriquer, — Deux chaudières à vapeux, dont

our la fonte des suifs, et l'autre pour le moteur; une maà (eu pour mettre en jeu différentes mécaniques (ces objets sont placés dans le petit hâtiment J).

atre presses à froid placées aux endroitse, f, à gauche et

te des cuves.

a rabot mécanique avec sa scierie et un moulin; le tout dans le petit bâtiment L; une machine à hacher le suif, a en h, au dessus des cuves à fondre.

atorze cuves, dont deux pour la fonte des suifs (voir le

icl) or to desire

métier pour tresser la mèche, placé en g, aile droite.

la suite, sont placées des étuves dont les dessus sont s de trous pour recevoir les moules à bougie; des taet des tablettes garnissent le pourtour de cette partie du tent.

ile H est garnie des mêmes objets ; mais le métier à e est remplacé par une cuve pour faire les mélanges.

s ateliers de lissage et paquetage sont garnis de longues s, et de chaises pour les ouvriers. Les murs sont garnis de ttes.

brication. — Comme il est plus économique de se servir if en branche pour fabriquer, et que, d'ailleurs, la fation ne donne aucune mauvaise odeur, on lui donnera la rence.

mme il convient aussi de ne pas fondre moins de dix à la fois, c'est sur ce chiffre qu'est basé tout le travail

va lire.

soo kilog, de suif en branche apporté dans des sacs, sont és de la voiture arrêtée en M par un tire-sacs, et dépoar le plancher qui couvre le hacheur placé au-dessus des à fondre 1,1. Cette machine en moius de trois heures, uit en très-petits morceaux pâteux le suif qui, au fur à re, tombe dans les cuves. Ces cuves N, fig. 41, 41, sont étiquement fermées par un bonchon K après l'opération ichage, et on ouvre le robinet d'introduction d'air chaud privé du fourneau par le tuyau qui y communique.

rrive du rourneau par le tuyau qui y communique.

Le heure après, on met en jeu un mécanisme, qui injecte,

a pomme d'arrosoir fixé à la cuve, et de quart-d'heure

lart-d'heure, 50 litres d'enuacidulée avec 1/1000° de son

d'acide sulfurique, qui vient du réservoir o qui la con
Gette opération dure cinq heures pour que 1/000 litres de

cau aient, en traversant la masse de suit, dissous et en

trainé avec elle au fond de la cuve les corps étranger retrouve sous forme de boue.

Si l'opération est bien conduite, l'huile se dégag stéarine et la surnage, ce qui se voit par sa nuance p cée à travers l'indicateur en cristal p placé sur le la cuve; on la soutire alors de la cuve par le robin communique, à l'intérieur de la cuve, avec le flotteur au tuyau s, jusqu'à ce que l'indicateur ne marque r quelques centimètres d'huile. On ferme ce robinet aussi le robinet d'introduction d'air chaud, et on ous t, qui introduit la vapeur venant de la chaudière à par le tuyau qui y communique, et on laisse b une heure après, l'opération est terminée. Douze après, on soutire par le robinet q, dans la cuve, tout qu'indique l'indicateur p, et la stéarine qui reste est : par le robinetu, dans la cuve, pour y subir un premier

Si de l'huile de la cuve on veut faire du savon, on les résidus provenant de la stéarine, en jetant sur l une lessive caustique faite avec du carbonate de soud potasse, suivant le savon qu'on voudra faire; si, au co on veut rendre cette huile insipide et incolore, on bouillir à la vapeur par l'intermédiaire de l'eau, ava au commencement de l'ébullition, de projeter dans 1720 de carbonate de potasse; on laisse bouillir deux et on arrête l'opération ; on laisse refroidir.

La quantité d'eau que doit contenir la cuve est :

contenue comme 1 est à 5.

Pendant l'opération, la stéarine restée dans l'hni transformée en stéarate et margarate de potasse qui s pitent en flocons neigeux, tandis que l'oléate reste disso l'eau. On recueille la stéarine et la margarine sur tre placé sous le robinet, et l'oléate tombe dans un lorsque la matière entre en ébullition, on y précip dissolution d'acide tartrique qui la décompose, et l'hu nage l'eau.

On laisse refroidir; on décante l'huile, l'eau acidule dans la cuve pour une seconde, une troisième et mé quatrième décomposition. La stéarine de la cuve est la vapeur par l'intermède d'eau distillée ou autre, ma laquelle on aurait précédemment fait dissoudre 300 e de carbonate de soude par hectolitre d'eau. Vingt après l'ébullition, on laisse reposer six heures, et on arine encore liquide dans la cuve t pour y subir un selavage semblable au précédent, et six heures après on te dans la cuve u pour y faire un troisième et dernier. Au commencement de l'ébullition de ce troisième laon ajoute à l'eau une goutte d'huile de pétrole par 25 ammes présumés de stéarine; sur la fin de l'opération, dire vingt minutes après l'ébullition commencée, on a dans la cuve 250 grammes d'éther sulfurique par 25 ammes de stéarine présumés, et on laissera bouillir enix minutes. L'opération alors est terminée, et la stéarine, dès-lors l'odeur de cire blanche, peut se couler en bougie. s il faut attendre que la température soit descendue à utigrades: la stéarine, à une température plus élevée, des bougies chagrinées qu'il faudrait refondre.

moules pour couler en bougies sont placés dans des trons 8 centimètres de distance d'un axe à l'autre, dans le d'une caisse en bois, fer ou fonte, servant d'étuve, chauffe par un courant de vapeur qu'un tuyau communt à la chaudière y amène, et dont le robinet en per-

en défend l'entrée.

moules sont suffisamment chauds quand ils out atteint intigrades; mais il n'est pas besoin d'instrument pour naître cette température, il suffit de tâter les moules avant-bras, et on ferme le robinet de yapeur quand on a chaleur du moule.

moules, avant d'être ainsi chauffés, doivent être garnis

rs mèches.

mèches sont en coton tressé, d'une grosseur de 3 miles; avant d'en garnir les moules, il faut les infuser deux dans une dissolution de borax avec l'acide sulfurique endu d'eau, afin d'enlever toute la partie gommeuse du , et attendre leur parfaite dessiccation. Elles se fixent es moules en traversant d'une épingle la partie supéet pressant par une cheville en bois sa partie infé-

qui traverse le petit trou fait au bas du moule. r enfiler les mèches, on se sert d'un bois au bout duquel petit crochet; ce crochet passe dans le trou du moule, on ente la mèche, et en tirant ce crochet, la mèche vient ui; on la traverse d'une épingle, on met la cheville et

ape la mèche.

démoulage ne peut s'opérer que lorsque les moules sont

trait de la matière. Pour accélérer ce refroidissement, toutes les portes des étuves.

Les bougies sont sorties des moules en piquant a espèce d'alène le culot emplissant le godet du mou vant brusquement la main. Ces culots quittent facile bougie par une légère pression; ils sont refondus a marie.

Les bougies sont portées à l'atelier pour être lissées a d'une serge sur laquelle on verse quelques gouttes d'e vin ; elles sont ensuite mises en paquets.

Les moules à stéarine et à chandelle, lorsqu'ils or d'être nettoyés, se placent dans une cuve contenant qu'on met en ébullition par la vapeur, et on ne les sort qu'après avoir extrait toutes les graisses qui flottent face.

Il arrive que dans le cours de l'opération, une manquée: la recommencer serait multiplier les frais ; i économique dans ce cas de saponifier toute la masse de manière que l'huile en se servant pour cela des qua mières cuves qui se trouvent au pied de celles à fond on n'attend pas que la matière refroidisse pour la déc par l'acide tartrique, on fait cette opération sitôt deux heures d'ébullition écoulées. La décomposition on transvase dans les cuves au-dessous toute la ma surnage l'eau ; le lendemain, ou douze heures après, vase une deuxième fois, puis une troisième; douz après, la matière est à l'état de benrre mou. On l'enfe lots de 3 kilogrammes dans des serviettes en serge charge les presses qu'on fait jouer ensuite très-lent par intervalles ; l'huile coule , et la stéarine reste dans viettes : on la retire et on la remplace par de nouv tière qu'on soumet à la presse. Cette opération ab beaucoup de stéurine, qu'on extrait des huiles, comn plus haut, ou bien encore en laissant quelque temps au repos. On décante, et ce qui reste au fond des cuves stéarine mêlée à une quantité d'huile qu'on sépar nouveau pressage.

Cette stéarine se lave comme il est dit plus has d'être mise en bougie.

Voici maintenant un procédé pour obtenir de la stéa se distingue par sa simplicité, et qu'on doit à M. E. S. n afait, en 1842, l'objet d'un brevet d'invention, aujour-

expiré.

suifs ou graisses dont on veut extraire la portion la luide, sont fondus soit à feu nu, soit par la vapeur sèche

ueuse, et chauffes à environ 80 à 900 cent.

les transvase dans des cuves plus ou moins grandes, es en bas et garnies d'une broche pour le soutirage; dans ne de ces cuves, on fixe, à 5 centimètres du fond, un e fond percé de trous, de manière à ce qu'il soit au-dese la broche, on remplit les cuves de suit ou graisse, au de chaleur cité plus haut, en réservant un vide égal au

à l'espace qui se trouve entre les deux fonds.

espace est ensuite rempli avec de l'eau bouillante, qui, précipitant, fait remonter le suif en prenant sa place. cet état, on laisse reposer un temps plus ou moins long, la nature des corps gras, en ayant soin d'entretenir dans ment où sont les cuves, une température d'environ 20° à ent, pour empêcher que le refroidissement ne se fasse promptement.

as cet état de repos, il est quelquefois nécessaire de coues cuves pour conserver la chaleur, surtout lorsqu'on

surface se figer en masse.

and la matière se trouve refroidie convenablement, ce on peut reconnaître facilement en voyant la division est opérée en refroidissant et que la partie fluide reste gée sans faire corps avec la partie figée sous forme de globules; alors, pour obtenir la séparation de ces deux res, on soutire lentement, par la broche dont on a parlé, qui se trouve entre les deux fonds; à mesure que celle-ci le, la partie restée fluide qui n'est plus soutenue, s'éaussi par le vide existant entre les deux fonds, tandis que tie solide reste sur le double fond. Par ce moyen on at de 25 à 35 pour 100 de matière huileuse (oléine).

suif de M. Bauve, ainsi dépouillé d'une partie de son e, entre avantageusement dans la fabrication des bougies

ques.

avention consiste principalement dans l'établissement du sans lequel l'écoulement ne peut avoir lieu. Ce vide peut s'établir au moyen d'un grillage plus ou moins serré, en u en métal, même en tissu quelconque. Mais le double présente plus de solidité et résiste mieux aux efforts doit supporter.

On conçoit qu'on peut employer des appareils très-varis pour obtenir cette séparation de la partie fluide de celle solide des suifs et des graisses, et même des procédés assez variés; sans nous étendre sur les moyens qui ont été inventés, nous donnerons ici tous les détails d'un système de ce gente qui a été patenté récemment (en 1846) en Angleterre, pour le traitement de l'huile de palme sous le nom de M. Newton, mais que nous soupconnons d'origine française.

Fusion et refroidissement lent et gradué. — Un procéde beaucoup plus généralement appliqué aujourd'hui, est celui du refroidissement lent et gradué, qui a principalement été mis en pratique depuis 1844 en France et en Angleterre.

"Ce procédé, dit M. Newton, pour traiter les matières grasses, s'applique plus particulièrement à l'huile de palme. L'invention, du reste, se divise en deux chefs: le premier est une méthode perfectionnée de traiter l'huile de palme pour en séparer la matière solide de celle fluide, ou la palmitine de l'oleint, et le second, une méthode perfectionnée pour blanchir le matières grasses concrètes.

Le caractère essentiel de nouveauté du premier chef, et la séparation de la portion fluide de celle concrète qui constitue l'huile de palme, sans employer le procédé de la sapenification comme on le fait d'ordinaire. La manière dont un

exécute l'opération est la suivante:

"Le principe de cette invention et le mode de procèder pour effectuer la séparation de la portion fluide de celle concrète de l'huile de palme, sont fondés sur un fait qui a échappe jusqu'à présent aux manufacturiers et ne semble avoir jamais été mis avantageusement à profit jusqu'à présent dans les arts. Ce fait encore non observé, est que les parties constitutives fluide et concrète de l'huile de palme existent naturellement, dans un état de séparation chimique, dans l'huile de palme du commerce, quoique leurs particules soient en contatimmédiat; et par consequent, que pour effectuer leur séparation complète, on n'a besoin d'avoir recours qu'à un procède mécanique, sans l'intervention d'aucun autre réactif propre à effectuer un changement chimique dans les matières grasses ou haileuses, ainsi qu'on l'observe dans le cas où la saponification a lieu.

» Le procédé qui forme le sujet de la présante invention consiste à faire cristalliser les matières grasses concrètes par une première application de chaleur et un refroidissement t gradué de la matière brute; puis à soumettre celle-ciression pour faire écouler une portion d'oléine. Après les matières sont chauffées de nouveau et refroidies de ère à les faire cristalliser une seconde fois; puis, à l'aide nouveau pressage, on en extrait et eulève encore de ac. C'est par ce moyen qu'on effectue la séparation des res grasses concrètes et fluides sans avoir recours à une lification. Voici, du reste, comment on conduit l'opéra-

on prend de l'huile de palme brute, telle qu'elle est ime d'Afrique, ou, si on le juge plus avantageux, de l'huile dme qui aura été préalablement blanchie, et une masse onsidérable de cette huile brute ou blanchie est déposée des cuves en fonte ou autres vases et chauffée à environ cent., température à laquelle on la maintient pendant d'une heure. Après quoi, on coule dans des vases de bois tres, où on laisse refroidir avec beaucoup de lenteur et abandonne au repos jusqu'à ce qu'il y ait un commennt de cristallisation. En cet état, la masse figée est empae dans des malfils ou autres étoffes en laine en quantités le poids varie de 8 à 15 kilogr. pour chaque tourteau ; nt la capacité ou les dimensions de la presse hydrauet le tout, ainsi figé, est d'abord soumis à une pression e et modérée qui en fait éconler environ le tiers sous a liquide, et qui n'est autre chose que de l'oleine presque Les deux autres tiers de la masse restent dans les tissus ine à l'état solide ou concret.

La matière liquide obtenue ainsi au moyen d'un prepressage de la masse, est, avons-nous dit, de l'oléine ou presque pure, lorsqu'elle est refroidie; mais, comme dmet généralement que l'huile de palme renferme envi-6g pour 100 d'oléine et 31 pour 100 de palmitine ou de ère concrète, il en résulte que moitié de la première est re contenue dans les tourteaux solides qui out été soumis remier pressage dont il vient d'être question.

Afin de faciliter une nouvelle élimination de la portion ine qui reste encore dans la stéarine, les tourleaux sont ouveau chauffés dans une cuve à environ 100° cent, ant trois à quatre heures, après quoi on les coule de eau dans des vases en bois, où on les laisse encore refroivee lenteur et cristalliser une seconde fois.

s matières grasses sont encore une fois empaquetèes das

des tissus de laine par masses de 8 à 15 kilogr., et chacune de ces masses est placée dans une étendelle ou sac en crin entre deux plaques de fonte, et le tout est soumis à un second pressage dans une presse hydraulique d'une grande force. Dans ce second pressage, les tissus de laine, les sacs en crin et les plaques en fonte doivent être chauffés soit avant de mettre en presse, soit pendant que les masses sont dans

la presse.

" Pendant le second pressage à chand, une petite portion des matières grasses concrètes s'écoule avec l'oleine fluide. Dans ce cas, l'oleine ainsi exprimée est ajoutée à une nouvelle masse d'huite de palme sur laquelle on n'a point encore opéré. Les tourteaux qui restent dans les malfils après ce pressage à chaud, consistent dans les matières concrètes que renferme l'huile de palme, savoir en palmitine. On a trouvé que 100 kilog, d'huile de palme brute du commerce pouvaient, par ce procéde, fournir 30 pour 100, ou à fort peu près, de palmitine et environ 68 pour 100 d'oléine. Cette dernière substance, obtenue par le procédé qu'on vient de décrire, ne perd rien de sa valeur, ainsi que cela arriverait si on employait l'ancien procédé de la saponification; mais de plus, on trouve qu'elle est aussi bonne et tout aussi bien applicable à la fabrication des savons que l'huile de palme brute ellemême, attendu qu'elle n'a éprouvé aucune réaction chimique; seulement, si on veut en fabriquer du savon blanc. il convient de la blanchir, ainsi qu'on le pratique ordinairement.

Maintenant, les gâteaux de palmitine qui restent dans les tissus de laine après le second pressage ou pressage à chaud, ont besoin d'être blanchis si l'huile de palme dont on les a extraits n'a pas préalablement eté soumise à catte opération.

 Le blauchiment de la palmitine ou des matières grasses concrètes ne «exécute pas par le moyen du chlore, du manganése on du soufre, mais sur un plan entièrement différent et nouveau.

\* Les tourteaux de palmitine obtenus comme il a été dit, sont placés dans une cuve et fondus en soutenant la température à peu près à 100° cent. Lorsque la masse est dans un état parfait de fluidité, on la fait couler dans une auge ou gouttière qu'on alimente constamment avec un courant d'eau froide bien pure, dans la proportion de deux parties d'eau pour une de palmitine, de façou que cette dernière rencontre constamment une quantité d'eau double de son volume. Par ca moyez

Imitine est solidifiée instantanément et convertie en cules minimes ou petits cristaux. L'ean qui entraîne la itine sous cet état avec elle est reçue dans une cuve où nlève les cristaux de ces matières grasses, qu'on expose tion de l'air et de la lumière qui les blanchissent parfai-

it en très-pen de temps.

es matières concrètes, c'est-à-dire la palmitine, sont alors dues dans une cuve remplie d'eau et doublée en plomb. eau est chauffée à la vapeur et on y ajoute une petite ité d'acide sulfurique dans le rapport d'environ a kilogr. le pour 100 en poids de matières grasses, afin de débarcelle-ci de toutes les particules de fer on autres maétrangères qui ont pu s'y rencontrer ou v être més pendant les différentes opérations de chauffage. que la masse a été purifiée de cette matière, on la orte dans un autre vaisseau où on la fait fondre de au dans l'eau, avec addition du blanc de dix œufs par e 100 kilog, en poids de palmitine ou de matière grasse ète. On fait bouillir le tout pendant une heure environ itant avec soin, après quoi on abandonne au repos permettre aux impuretés de se déposer au fond du au. On coule alors la palmitine dans des moules, et l ce mélange est solide, on trouve une belle matière blanche et cristallisée prête à être mise en œuvre.

e procédé est applicable au blanchiment de la stéarine

ne avec d'autres substances grasses.

puand on fabrique des bougies avec la palmitine, on re les mèches en dissolvant une partie d'acide borique pulvérisé dans vingt-quatre parties d'alcool ou d'acide ique étendu, ou plonge les mèches pendant douzes dans ce fiquide, après quoi on les presse doucement enlever la liqueur soperfine, qui sert dans une autre tion, et on fait sécher.

ssion à une certaine température. — Parmi les procédés sés pour mettre ce moyen à exécution, nous citerons qu'on doit à M. J. M. Durnerin, qui a pris, en 1845, evet d'invention pour des perfectionnements dans les eils et les procédés pour séparer, par pression, l'ole la stéarine dans le suif et les antres matières grasses, que l'acide oléique de l'acide stéarique. Nous donnerons extrait de la spécification.

our séparer l'oleine de la stéarine, on place les matières

dans des saes et on les dépose dans l'appareil représenté dans les figures 42 à 45. Pl. 2, qui consiste dans un vase cylindrique en fonte ou autre métal, et où les surfaces sont percées d'un nombre infini de trous. Sur les parois internes de ce cylindre, on applique un feutre épais en laine ou autre matière propre à la filtration. Sur la surface interne de ce feutre, on applique une plaque de métal mince percée de petits trous; cette plaque de métal est destinée à faciliter la pression que doit recevoir le feutre, ainsi que la descente des sacs à travers le cylindre. Entre chacun de ces sacs, on dispose ainsi qu'il suit une série de diaphragmes qui consistent d'abord en un feutre sur lequel on pose une plaque percee, en zinc ou autre métal, puis une toile métallique, une autre plaque perfore et enfin un autre feutre. L'appareil est alors disposé comme le représentent les figures 42 et 43, et le cylindre chargé ave les sacs contenant la matière à presser, de la manière suivante:

• Pour cela, on place d'abord une grille z z sur le plateas de la presse, puis un diaphragme qui consiste, comme il a ét dit, en deux plaques perforées, deux épaisseurs de feutre et une toile métallique. Le sac qui contient la matière grasse est alors posé sur ce diaphragme, puis on place un second diaphragme, un second sac, un troisième diaphragme, un troisième sac, et ainsi de suite jusqu'à ce que le cylindre soit rempli jusqu'au sommet, et on termine par un dernier sat rempli de matière grasse. Sur ce sac, on en place un autre plein de sciure de bois, et par-dessus, un bloc de bois. Quand on vent presser, il vaut mieux, soit en hiver, soit même en été, disposer l'appareil au sein d'une atmosphère dont la température aura été élevée de 22º à 24º cent., et donner la première pression à cette température. Pour la seconde pression, on porte la température de 32° à 38° cent., qui suffit pour assécher la stéarine, et afin de séparer la stearine de la portion d'oléine qui s'écoule pendant qu'on applique ces deux pressions. On introduit dans un vase à refroidir et on presse à une température aussi basse qu'il est possible, de manière que l'oléine puisse s'écouler à un état parfait de limpidité.

Description des figures. « A A (fig. 42 et 43), est un cylindre en métal, vu en coupe et en plan, fortifié par des cercles robustes en fer a a et perforé d'une multitude de petits trous BB, un feutre qui garnit toute sa paroi intérieure; C C, une plaque mince, en zinc ou autre métal, perforée et appliquée sur le feutre. E, E, E, des diaphragmes composés, aissi

l a été dit ci-dessus, et qu'on place entre chacun des sacs renferment les matières grasses. F. F. F. les sacs en grosse ou autre matière appropriée, dans lesquels on renferme natières. G, un sac rempli de sciure de bois placé an somdu cylindre. H, un bloc de bois qui couronne le tout, ur lequel la presse exerce directement son action. La e inférieure 2, 2 repose directement sur le plateau de la se qu'on a représenté en k, k dans la figure 44.

Quand on veut relever le cylindre pour en décharger le enu, on enlève d'abord le bloc de bois et on soulève le idre au moyen de deux chaînes fixées à la partie supéce de la presse et qui s'engagent dans deux crochets n, n. le cylindre est placé un support en bois sur lequel repose l'indre au moyen de quatre appuis m, m (fig. 44 et 43), ad on exerce la pression, les sacs qui renferment la matière se s'affaissent, et les matières fluides conlent à travers le

Les figures 44 et 45 représentent une modification du dre (fig. 42 et 43). A, A est un cylindre en bois cerclé de les de fer a, a placées de distance en distance. LL, des rais tracées sur la paroi interne de ce cylindre. D, une plaperforée de trous, placée tout autour sur ces rainures, e fentre placé entre la plaque D et une autre plaque sem-

Dans ces dernières figures, au lieu de faire usage de toile dlique pour monter des diaphragmes, ou s'est servi de es. La figure 45 indique les trois couches, 1 les cordes, 2 aque de métal perforée, 3 le feutre. F, F, F, sacs remplis les matières grasses; G, le sac à sciure de hois, au somdu cylindre; !!, le bloc de hois qui pose dessus; k k le au de la presse.

auteur a, dit-il, trouvé beaucoup d'avantage à emer à la séparation des acides gras, l'alcool qu'il y applique s qu'il ont été fondus dans le rapport de 2 à 6 pour 100 matières. A la pression à froid et lorsque le mélauge est idi, l'acide oleique s'evonte alors avec incifité, et l'acide ique peut alors être complètement débarrassé de l'ucide ne en même temps qu'il reste une plus grande quantité de stéarique dans les sacs. L'alcool s'écoule avec l'àcide me et peut être recouvré par la distillation.

Durnerin a pense qu'il était d'une haute importance la séparation des matières grasses, que celles et fussent

· Oct apparen est torme ue ueux paru l'autre par des collets et des boulons Q Q, et fermé à inférieure. K, H et E sont l'intérieur de ce filtre qui ainsi en trois compartiments: E est le compartiment le liquide à filtrer. O est un tube descendant d'un au seau qu'on ne voit pas dans les figures, mais qui est i dessus de l'appareil de filtration, et au moyen duque tient une pression hydrostatique sur le liquide cont le compartiment E. II est le compartiment pour l' liltration, qui peut être de la sciure de bois, de la papier, du coton ou autre matière analogue. Ces reposent sur le plateau perforé I qu'on a recouvert d ainsi qu'on l'a représente par une ligne au pointille sus de ces matières de filtration est placé un second lequel on met une autre plaque perforée J. N est un fonctionne dans la traverse M et presse sur la plaqu serrer et donner une certaine densité à la matière ainsi qu'il est facile de le voir dans les figures. La grasse fluide s'élève à travers les matières de filtrat se rendre dans le compartiment K. d'où elle s'éc un tuyau L dans un récipient disposé convenablemen

en petite quantité dans le compartiment K; on ouvre alors le robinet placé sur le tube O entre le vaisseau supérieur et le filtre, et la matière grasse fluidé coule par ce tube dans le compartiment E dont l'air est chassé par le robinet G, et enfin cette matière passe à travers les substances de filtration pour se rendre dans le compartiment K et s'écouler par le tube L(1),

M. J.-P. Wilson a fait remarquer que quand on traite les matières grasses et huileuses pour en séparer la portion liquide de celles solides, on éprouvait souvent beaucoup d'inconvénients par les variations de la température de l'atmosphère, car lorsque le temps est très-chaud une partie considérable de la matière solide de ces corps s'écoule avec la portion fluide, et d'une part diminue la quantité du produit solide, et, de l'autre, rend la partie fluide sujette à se soliditer. En conséquence, il a proposé, dans une patente prise en Angleterreen 1844, de remédier à cet inconvénient en employant des moyens artificiels pour produire une atmosphère suffisam-

ment froide dans cette opération.

A cet effet, dit-il, on construit une chambre de 6 mètres de hauteur sur 15 de long et 7 de large, entourée d'un triple mur et d'un plafond double surmonté d'un toit, de manière à interposer entre l'air de la chambre et l'atmosphère extérieur trois corps solides et deux conches d'air stagnant. Les feuetres, au nombre de cinq, sont tontes doubles et à doubles carreaux, ce qui interpose 4 couches de verre entre l'intérieur et l'extérieur. La porte est aussi double, bien ajustée et avec bourrelets. A l'une des extrémités de cette chambre sont placées cinq presses hydrauliques. Une série de fortes solives s'étendent sur tonte la chambre à un niveau au-dessus de la hauteur des presses, et portent quatre réservoirs en fonte de 6 mètres de long sur 3 de large et 1 m. 20 c. de profondeur. Un peu au-dessous de la partie supérieure du premier réservoir, un tube de o m. 15 c. de diamètre descend au fond do second, et de la partie supérieure de celui-ci descend un autre tube au fond du troisjème, et ajusi de suite. Lorsqu'on n'a pas besoin d'une température très-basse, et qu'on vent simplement modérer la chalcur de l'été, on pompe continuellement de l'eau d'un puits profond à l'aide de la machine à

<sup>(1)</sup> Le filtre dont il est question dans cet article, est le même que celui que M. Tard a appliqué avec arcès à la filtration des eaux et des bulles du l'en a adopté autenunt en chanfigne à squar pour mointesir à l'état de fluidid la matiète grasse consiste qu'en vois filtres.

vapeur, et on la verse dans le premier réservoir, où, à l'aid des syphons, elle passe dans les autres, en présentant à l'ait de la chambre une surface considérable qui en absorbe la chaleur, puis se décharge au dehors. Quand on veut obtenir une très-basse température, on met de la glace dans les réservoirs, et si on veut descendre encore plus bas, on mélange des sels à la glace pilée. »

On voit que l'idée de M. Wilson est juste et que le principe de l'abaissement de la température est fondé, mais nous croyons qu'un appareil de ce genre, dispendieux de premiet établissement et d'entretien, ne procurerait pas au fabricant des avantages assez réels pour le rembourser de ses avances et de ses frais journaliers par l'excédant de produits qu'il ob-

tiendrait ainsi.

Pour diminuer le prix des bougies d'acides gras concrets, on fait souvent des mélanges d'acides pressés à chaud avec des acides pressés seulement à froid; on fabrique ainsi de trèsbelles matières comparables à celle de première qualité, et dont le prix varie suivant la proportion des ingrédients.

Dans quelques fabriques on se contente aussi d'un pressage à froid qui donne une matière sèche et dure qui brûle blea, mais qui diffère des matières pures par une très-légère odeur de suif qu'elle conserve. On a dit que cette odeur, du reste, est d'autant plus faible qu'on a mis moins de matière dans les sacs et qu'on a laissé plus longteups en presse, muis alors le procèdé cesse d'être économique, et parconséquent avantageux, dans l'état actuel de cette industrie.

Dans d'autres cas on mélange, comme nous avons dit, les acides gras concrets pressés à froid seulement, ou bien à froid d'abord, puis ensuite à chaud, avec de la stéarine, de la palmitine, de la cocinine, et ou fait avec ces matières des mélanges en proportion extrêmement variables; tantôt enfin on a fait aussi des bougies avec ces dernières matières seulement, mais portées à un haut degré d'épuration par les moyens que nous avons indiqués.

MM. Wilson et Gwynne font leurs bongies de composition avec les acides gras mélangés à de la cocinine ou matière d'huile de noix de coco, ou autre matière grasse non acide. Leurs acides gras sont ceux obtenus suitearle procédé ordinaise de la saponification, soit ceux qu'on retire sans saponification de la suivant les procédés qui leur sont particuliers, et dont a vons donné précédemment la description. Ces bongie

osition se préparent avec deux parties d'acides gras exs du suif ou de l'huile de palme, pressés et distillés, et partie de cocipine, d'huile de noix de coco, ou, pour des jes à hou marché, deux parties d'acides gras non presses une partie d'huile hrute de noix de coco, et ou ajoute à élange 3 p. 070 de cire pour produire le mélange intime matières et s'opposer à ce que les produits aient un tou-

oleagineux.

paraitrait, suivant M. J.-P. Wilson, que si on se sert des es gras distilles pour faire des bougies de composition, en les combinant avec les acides gras non distillés, soit remplacer ceux-ci, on peut obtenir à peu de frais le derécessaire de blancheur et de dureté, la distillation exerune action blanchissante très-energique sur ces matières. Supposons, dit ce chimiste dans sa patente du 29 août qu'on veuille opérer sur de l'huile de palme; on conit d'abord cette huile en acide gras par le procédé ordie de la saponification. Cet acide est distillé, et le produit distillation granulé et pressé à froid, au moyen de quoi btient de l'acide palmitique et une huile légèrement colo-Cet acide palmitique est employé comme celui ordie à la fabrication des bougies de composition en le mêà la cocinine d'huile de noix de coco ou autre matière se non acide. Si on veut une matière moins chère, on loie le produit brut et entier de la distillation mélangé moitié de son poids d'acide stéarique de suif distillé et sé à froid. Quand on opère sur du suif, on le dépouille regrande partie de son oléine par la pression accompagnée froid artificiel, si cela est nécessaire; et l'oléine, après le as, est pressée de nouveau avec froid artificiel pour en rer les portions de matière solide qu'elle peut encore tenir. On ajoute aux autres matières solides, le mélange converti en acides gras et distillé, et enfin le produit ende la distillation employé à faire des bougies de compoon, ou bien, si on veut un plus grand degré de dareté, le duit de la distillation est pressé, pour en extraire la partie olus concrète, qu'on emploie avec d'autres matières.

Comme les acides stéarique et palmitique distillés sont, ate-t-il, plus cristallius que ceux non distillés, on ajoute matériaux mélangés, pour faire les bougies de composi-, de 2 à 4 p. 010 en poils de cire, afin de favoriser le mége de l'acide gras avec la matière grasse non acide. , 53 ,P-



£411

-

6

## DEUXIÈME PARTIE.

| DE L'ÉTABLISSEMENT D'UNE FABRIQUE D'ACIDES GRAS                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CONCRETS ET DE BOUGIES FAITES AVEC CES ACIDES.                                                              | 59  |
| 1º Saponification,                                                                                          | 66  |
| 2º Décomposition.                                                                                           | 69  |
| Lavages, a l'eau pure.                                                                                      | 68  |
| Lavages, à l'eau pure                                                                                       | 68  |
| 4º Pressage à chaud                                                                                         | 68  |
| 5º Epuration                                                                                                | 69  |
| TROISIÈME PARTIE.                                                                                           |     |
| DES MATIÈRES PREMIÈRES DONT ON FAIT USAGE                                                                   |     |
| DANS LA FABRICATION DES ACIDES GRAS CONCRETS                                                                |     |
| ET DES BOUGIES FAITES AVEC CES ACIDES                                                                       | 71  |
| CHAPITRE Ier. Des matières grasses animales et vé-                                                          |     |
| gétales                                                                                                     | 71  |
| Section I. Des suifs                                                                                        | 71  |
| Des différentes espèces de suifs                                                                            | 77  |
| Section II. De l'huile de palme.                                                                            | 80  |
| Section III. De l'huile ou heurre de noix de coco.                                                          | 82  |
| Section IV. Des autres matières grasses végé-                                                               | 0-  |
| tales solides                                                                                               | 83  |
| CHAPITRE H. Des suifs et graisses de diverses pro-                                                          |     |
| venances                                                                                                    | 85  |
| CHAPITRE III. De l'essai des matières grasses                                                               | 90  |
| CHAPITRE IV. De la fonte et de la purification des                                                          |     |
| matières grasses                                                                                            | 101 |
|                                                                                                             |     |
| QUATRIÈME PARTIE.                                                                                           |     |
| DE LA FABRICATION DES ACIDES GRAS CONCRETS ET                                                               |     |
| DES BOUGIES FAITES AVEC CES ACIDES                                                                          | 03  |
| CHAPITRE Ier. Procédés de saponification des matières grasses pour la fabrication des acides gras concrets. | 103 |
| Division Ire. Traitement des matières grasses d'o-                                                          | 101 |
| Acides Gras. 23                                                                                             |     |

*.* -

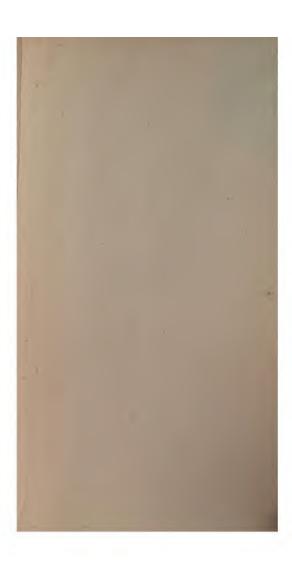

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

| taken from the Building |   |   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   |   |
|                         |   | · |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         | - |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         |   |   |
|                         | · |   |



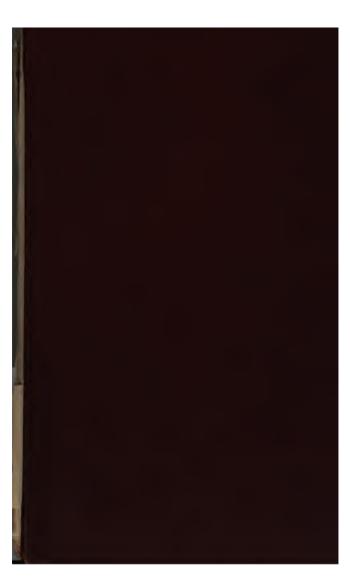